QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12664 - **4,50 F** 

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

JEUDI 17 OCTOBRE 1985

#### Sobriété à Moscou

Le trait le plus frappant de la personnalité de M. Gorbatchev est la manière dont il s'applique à se distinguer de ses prédécesseurs. Question de style d'abord lorsqu'il s'agit de relations ues, à l'intérieur même de l'URSS comme à l'étranger.

Question de tactique politique également. Le secrétaire général du PC soviétique est un homme pressé, et il procède à un rythme tout à fait inhabituel au renouvellement des personnels dirigeauts du régime. Dernière victime en date : le patron du plan qui avait pourtant survécu à quatre précédents secrétaires généraux. Et pour que les choses soient bien claires, son successeur, un homme de la nouvelle génération, bénéficie d'une promotion supplémentaire en entrant au bureau politique.

Le contraste est encore sensible dans le contenu du discours. D'autant plus que M. Gorbatchev - par des allusions plus on moins directes comme par de lourds silences — se montre sévère aussi bien pour Nikita Khronchtchev que pour Leonid Brejney. A Faction brouilloune et fantasque du premier comme à l'inertie pompeuse du second, il oppose une volonté de sobriété, de rationalité, excluant les redondances inutiles et surtout les promesses utopiques. L'objectif est clair : convaincre ceux à qui il s'adresse - du hant en bas de la hiérarchie du parti et de l'Etat et dans toutes les conches de la population — que l'effort de discipline exigé de tous est justifié par le sérieux de l'entreprise. Sous-entendu : l'ère d'un vain volontarisme est close et l'équipage peut faire confiance à un capitaine qui saura maintenir le cap.

Les stratégies proposées sont moins originales. On savait déjà que M. Gorbatchev n'avait aucune intention de toucher au système de planification centralisée mais qu'il souhaite au contraire en renforcer l'efficacité. Il a ajouté, mardi, un élément nouveau à son projet eu se fixant pour but d'augmenter la productivité du travail de 130 à 150 % d'ici à l'an 2000. C'est la scule intention chiffrée qu'il ait formulée. Elle est logique si l'économie soviétique doit effectivement passer d'une croissance « extensive » à un type « intensif » de développement.

Mais l'objectif est remarquablement ambitieux si l'on sait que la productivité du travail ne progresse à l'heure actuelle en URSS que selon un taux annuel de l'ordre de 1,5 %. Cette faiblesse fondamentale de l'économie nationale a maintes fois été dénoucée, et Alexis Kossyguine avait déjà déployé, il y a plus de quinze ans, de louables mais vains efforts pour y remédier.

Les temps ont-ils réellement changé? M. Gorbatchev dispose de deux atouts relativement inédits. Sa détermination personnelle, jointe à la prudence de sa démarche, lui donne une crédibilité qui a manqué depuis de longues années aux « numéro un » successifs du Kremlin, et il est désormais entouré d'une équipe assez bomogène et dynamique pour que des expériences nouvelles puissent être tentées.

Il reste cependant beaucoup à faire pour préciser un projet dont les traits counas sout encore fort classiques. Pour réaliser ses ambitions, M. Gorbatchev devra en outre obtenir grace à la négociation - que l'URSS paisse consacrer un peu moins de ses ressources à l'effort militaire et beaucoup plus à l'élévation annoncée du ien-être de ses populations.

(Lire nos informations page 5.)

#### UN TOURNANT DANS LE CONFLIT DU NICARAGUA

# Les sandinistes suspendent les libertés pour désarmer les « ennemis de l'intérieur »

Le gouvernement de Managua a annoncé le mardi 15 octobre la suspension pour un an des libertés individuelles, en particulier les libertés d'expression, d'information et de libre circulation.

fié ce nouveau tour de vis - le plus sévère depuis trois ans - par la nécessité d'affronter le renforcement d'une « agression exté-rieure » qui vise à « détruire la révolution nicaraguayenne ». « Nous ne pouvons pas, a-t-il dit, rester les bras croisés face aux activités contre-révolutionnaires. » Il a accusé les « ennemis de l'intérieur » : les partis politiques, les moyens d'information et les dirigeants de l'Egiise catholique. Selon le commandant Ortega, ces derniers « redoublent leurs actes de sabotage des forces de défense militaires du pays ». Il a encore très vivement critiqué une grève des ouvriers du bâti-

Le droit de grève est également supprimé. Le commandant Ortega, chef de l'Etat, a fait connaître ces mesures très dures dans une allocution solennelle à la

devant le siège du gouvernement.

Première manifestation concrète de cette politique plus musclée des sandinistes : les locaux de la commission de la promotion sociale de l'archevêché de Managua ont fait l'objet mardi d'une fouille minutieuse par les agents de la sécurité d'Etat. C'est le commandant Lenin Cerda, chef de cet organisme, qui a lui-même dirigé cette perquisition au cours de laquelle dix mille exemplaires d'une nouvelle revue catholique appelée Iglesia (Eglise) ont été saisis. Un signe que les relations entre la hiérarchie catholique et le régime, qui avaient connu une certaine amélioration pendant et

Le commandant Ortega a justi- ment, qui ont manifesté mardi après les élections générales de novembre 1984, sont de nouveau très tendues.

L'Eglise s'était prononcée en faveur d'un « dialogue » qui n'était pas a priori repoussé par les sandinistes. Des contacts sérieux ont été établis. Mais ils se déroulent, pour l'essentiel, dans le cadre de l'Assemblée nationale, élue en novembre, où les sandinistes sont largement majoritaires. Significativement, Mgr Obando, archevêque de Managua et adversaire déterminé du régime, a été élu à la présidence de la conférence épisco-

> MARCEL NIEDERGANG. (Lire la suite page 3.)

#### L'ÉCHEC DES GRÈVES DE LA CGT

# La fin de la cogestion chez Renault



ment, le mercredi 16 octobre, à l'usine Renault du Mans. Seule l'asine de Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, restait occupée, tandis que 4000 personnes environ défilaient dans la ville pour marques leur soutien aux

La tournure prise le mardi 15 octobre par le conflit du Mans et la volte-face effectuée par la CGT en cours de journée marque sans donte un tournant pour l'industrie automobile comme pour le syndicalisme français.

S'il est un lieu où l'on a été soulagé du repli de la CGT au Mans, imprévisible quelques heures plus

CÉRÉSOLE

présente

la collection

complète

Rolex Oyster

ROLEX

16 rue Royale, Paris 8<sup>e</sup>

contenté de les montrer en faisant venir dans la Sarthe une compagnie de CRS. Mais on savait que ce recours aurait été inéluctable - à la demande de la direction l'usine - si le conflit s'était pro-

Dans l'état financier actuel de Renault et compte tenu d'une image fortement dégradée (on ne perd pas impunément dix points de parts de marché en quatre ans), cette usine essentielle à l'activité du groupe - elle fournit

tôt, c'est bien à Matignon. Sans l'ensemble des trains - ne pouvait doute la décision d'envoyer les s'arrêter plus de quelques jours. forces de l'ordre contre les gré-vistes n'avait-elle pas encore été Mes Edith Cresson et M. Pierre formellement prise : on s'était Bérégovoy dans la matinée de contenté de les montrer en faisant mardi.

Or, depuis quatre jours, la CGT soufflait le chaud et le froid. Dans ses rapports avec les pouvoirs publics, M. André Sainjon, secrétaire général de la fédération de la métallurgie, jouait la modération et réclamait seulement « une sortie honorable », tandis que sa visite au Mans, samedi dernier, avait entraîné un durcissement du conflit.

BRUNO DETHOMAS.

(Lire la suite page 28.)

#### UN SONDAGE SOFRES POUR « LE MONDE » ET ANTENNE 2

### L'« effet Le Pen » devient un effet-repoussoir

L'image de M. Le Pen et du Front national apparaît de plus en plus négative. C'est ce qui ressort d'un sondage effectué par la SOFRES pour le Monde et Antenne 2. 62% des Français jugent le chef de l'extrême droite et son parti « racistes » et 50% pensent qu'ils représentent un danger pour la démocratie. Dans l'opposition, une majorité croissante de sympathisants RPR et UDF estiment que M. Le Pen n'appartient pas à leur famille politique.

PAGE 7

#### Chili: une violente « protesta »

De nouveaux affrontements ont eu lieu mardi à Santiago et en province : des dizaines de personnes ont été blessées, près de deux cents arrêtées.

PAGE 32

#### Philippines: M. Reagan se fâche...

Le président américain a dépêché à Manille un ami personnel pour enjoindre le président Marcos de réformer son régime.

PAGE 3

#### Télévisions : l'opposition menace

En demandant que les fréquences soient exclues du domaine public, le RPR et l'UDF lancent un avertissement aux sociétés qui passeraient un accord avec l'Etat.

PAGE 6

#### Air France : non à la déréglementation

Pour M. Marceau Long, le PDG de la compagnie, la libéralisation du trafic aérien conduirait à l'abandon des lignes les moins rentables et à la reconstitution de monopoles.

PAGE 30

#### Le Monde

#### ARTS ET SPECTACLES

- « Papa est en voyage d'affaires » : le film d'un regard,
- celui de l'enfance. - Agence Magnum: photos d'après-guerre.
  - (Pages 17 à 23)

Etranger (2 à 5) • Politique (6 et 7) • Société (8 et 9) ■ Education : la rentrée universitaire (11 à 15) © Culture (17 à 23)
 ■ Communication (24) ● Economie (28 à 31)

Programmes des spectacles (20 à 23) • Radio-télévision (23) Carnet (24) ● Informations Services (16) ● Annonces classées (25)

#### LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

# L'arme du diplôme

Lorsque ça chauffe sux frontières et que les bruits de bottes se rap-prochent dangereusement, les chefs d'Etat avisés font la tournée des popotes pour raffermir le moral des troupes. Mardi 15 octobre, le premier ministre, M. Laurent Fabius a pris l'hélicoptère pour inspecter des sements d'enseignement technique (1). Le front s'est déplacé, mais le besoin demeure pour l'Etat de désigner par sa présence physique les lieux où se joue ta défense du pays.

Car, tout le monde l'a compris, la guerre économique dans laquelle nous sommes engagés se gagnera dans les écoles et dans les laboratoires. L'investissement dans la recherche et la formation est levenu la priorité nationale (affirmée dans le projet de budget 1986). Cette guerre, la France estelle préparée à l'affrontar, ou, comme tant de fois dans le passé qu'il s'agisse de conflits militaires ou de révolutions industrielles attendra t-elle que la situation soit lésespérée pour avoir le sursaut

Que le départ ait été pris avec retard, c'est évident. Mais un effort onsidérable a été fait, depuis peu,

pour adapter notre système de formation à ces menaces nouvelles. La rentrée universitaire est l'occasion d'en faire un premier bilan. Le rapprochement avec les entreprises et les collectivités locales, la multiplication des filières à vocation professionnelle. la création de formations de haut niveau (magistères, diplômes de troisième cycle, doctorats...) directement « branchés » sur des activités économiques et des débouchés... tout cela atteste un changement radical dans l'état d'esprit et les pratiques de nom-

breux universitaires. Quels que soient les mystères qui entourent les prévisions en matière d'emploi et de développe ment économique, il y a, tout de même, deux ou trois choses que l'on sait d'elles :

1) Les créations d'emplois seront, dans les années à venir, moins nombreuses que les suppressions pour cause de progrès technologique. Le chômage est là pour longtemps:

2) Les nouveaux emplois demanderont davantage de compétence, donc à tous les niveaux des diplômes élevés;

3) Tous les diplômés ne trouveront pas des emplois correspondant à leurs espérances, mais ils auront toujours plus de chances que les non-diplômés d'éviter le chômage et de progresser dans leur métier.

Le diplôme donnera de moins en moins de droits ou de garanties, mais sera de plus en plus nécassaire. Dans les sociétés dures sinon duales - qui s'annoncent, le clivage entre les instruits et les autres sera de plus en plus sévère.

Les études ne sont plus un luxe ou un privilège. Elles sont simplement la condition de la survie

> FRÉDÉRIC GAUSSEN. (Lire notre supplément pages 11 à 15.)

(1) M. Fabius s'est rendu successint à l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, au lycée Charles-Colomb d'Angoulème, à l'institut universaire de d'Angoulème à l'institut universaire de technologie d'Annecy et au tout nouveau lycée d'enseignement professionnel de Saint-Fons, près de Lyon. Le but de ce voyage était d'encourager l'enseigne-ment technique au lendemain de l'adoption de la loi-programme sur l'enseigne



# <u>étranger</u>

# La visite de M. Mitterrand au Brésil

La deuxième journée de la visite officielle de M. Mitterrand au Brésil a été marquée par les allocations prononcées devant le Congrès sur le problème de la dette extérieure. Le chef d'Etat français a renouvelé l'engagement pris la veille au nom de la France de défendre les intérêts du Brésil en ce domaine. Hormis la dette, le début de ce séjour a été l'occasion de « grandes retrouvailles culturelles » dont le projet « France-Brésil », officiellement annoucé

par M. Mitterrand, est l'illustration. Le président français devait quitter Brasilia pour Rio-de-Janeiro, ce mercredi 16 octobre, après s'être recueilli sur la tombe du père de la « nouvelle démocratie » brésilieme, Tancredo Neves. Jeudi, il dott se rendre à Sao-Paulo, la capitale économique du pays, et, vendredi, à Recife, d'où il partira pour rejoindre Bogota, capitale de la Colombie, la deuxième étape de son voyage en Amérique latine.

#### Brasilia, au pas de charge...

La dette, touiours la dette...

De nos envoyés spéciaux

Brasilia. — Au cours de ses tête-à-tête avec le président Sarney, devant le Congrès et pendant sa conférence de presse, M. Mitterranda a exposé les grandes lignes de la politique économique du gouverne-ment socialiste et en a vanté les

A propos de la force de dissuasion nucléaire, M. Mitterrand a remarqué: « J'entends ici et là des cris et des protestations » alors que l'« on néglige » de s'adresser aux Etats-Unis et à l'Union soviétique. Au cours de sa conférence de presse, il a cours de sa conference de presse, il a ajouté à propos des essais nucléaires: « Poser la question à la France avant de la poser aux Etats-Unis et à l'Union soviétique, c'est dénier à des pays comme le mien le droit d'organiser eux-mêmes leur sécurité. Cette sécurité, je l'assume. Cela comporte nécessairement des essais. (...) Cette campagne est très partiale et très intéressée. Ou bien partiale et très interessee. Ou vien l'on pense que la France est un par-tenaire plus aimable et plus souple qui n'arrête pas les personnes avec brutalité. Nous continuerons. »

#### Une bonne surprise...

Au Congrès, les discours avaient été interminables. Le président était en retard. Et puis, il pleuvait à verse. Alors, c'est au pas de charge que M. Mitterrand a visité Brasilia. Il est allé directement au mémorial consacré à la mémoire de Juscelino Kubitschek, l'ancien président et le

De nos envoyés spéciaux

Brasilia. - La dette, touiours

la dette... Au deuxième jour de

sa visite au Brésil, M. François Mitterrand a dû affronter de nou-

veau un feu roulant de questions

et de discours qui portaient quasi

exclusivement sur l'attitude de la

France à l'égard des problèmes

de la dette extérieure brésilienne.

en a fourni le matin aux parle-

mentaires réunis en session

Plusieurs orateurs se sont suc-

des députés. M. Gadelha —

sénateur du parti au pouvoir - a

demandé à la France de formuler

une « nouvelle philosophie des lumières » pour « briser l'absolu-

tisme » des pays riches accusés

d'égoïsme et d'indifférence

envers les plus faibles. C'est « la

un tel rôle, dit-il, en raison de son

sens critique et de son autorité

Au cours de la conférence de

presse qu'il a tenue en fin de journée, M. Mitterrand n'a prati-

uement été interrogé par les

iournalistes brésiliens que sur la

situation financière de leur pays.

une pointe de dépit. Il aurait aimé

se livrer à quelques considéra-

Le chef de l'Etat en a manife

extraordinaire.

fondateur de la capitale. Un bel ouvrage aux formes élancées, com-mandé au temps du régime militaire à Oscar Niemeyer, mais qui causa une certaine surprise lorsqu'il fut inauguré: L'architecte communiste avait en effet donné à son œuvre la forme d'une faucille, ce qui fit crier au scandale certains des militaires alors an pouvoir.

Kubitschek n'était pas un inconnu en France, a rappelé M. Mitterrand. Il y a étudié, il a passé deux ans en exil après avoir été privé de ses droits civiques par les putschistes de 1964. Ma Sarah Kubitschek était, pour cette visite, au oôté de M. Mit-terrand, menue, modeste, avocate inlassable de l'œuvre de son mari.

Mais Brasilia ressemble-t-elle encore au rêve de ses pères fondateurs, qui voulaient une cité où régnerait la démocratie? En fait, dans les superquadras, les blocs d'habitation du centre, il n'y a guère de place pour les vrais pauvres, chassés vers les lointains bidonvilles, comme celui que M= Danièle Mit-terrand a visité dès son arrivée dans la capitale: Ceilandia, cinq cent mille habitants en quinze ans.

Pour le reste, Brasilia est plutôt une bonne surprise pour ceux qui l'ont créée : elle a moins changé que la plupart des autres villes. C'est toujours une cité très fonctionnelle. Le quartier du « dormir » n'est pas celui du « loisir », encore moins celui où l'on travaille, dans les tours à vitres fumées et à brise-soleil.

JEAN-YVES LHOMEAU

tions plus vastes sur la politique étrangère du Brésil et la situation

li a dû se contenter de la

dette, ou presque. Apparem-

ment, cette cobsession a lui

paraît envahissante. Il l'a laissé

entendre aux parlementaires bré-

silians en disant que le problème

de l'endettement ne doit pas

peser sur la psychologie et le

comportement de tout un peu-

teurs et vous n'êtes pas destinés

M. Mitterrand ne mésestime

pas pour autant l'ampleur du

problème. Le fossé entre les

pays riches et les pays pauvres,

estime-t-il, représente « un dan-

oer mortel aussi grave que la

propagation de l'arme atomi-

que ». Ce discours plaît aux Bré-

siliens, mais ceux-ci ne cessent

de réclamer des précisions sur ce

que la France compte faire.

concrètement, pour aider leur pays. M. Mitterrand se refuse à

entrer dans le détail - ce n'est

pas son rôle, et les experts, dit-il

sont là pour négocier, - mais il

assure que la France sera l'un

des pays « qui chercheront des

réconses suffisamment soucles

pour que, à aucun moment, on

ne puisse jouer avec l'effort d'un

J.-Y. L. et C.V.

peuple et avec sa misère ».

ple : « Vous n'êtes pas des d

à le rester », a-t-il dit.

#### **Echanges culturels:** quelque cinq cents projets...

De notre correspondant

Brasilia. - Comment se retrouver? En allant les uns chez les ver: En anam les mis chez les antres. Tel est le sens du projet France-Brésil annoncé par M. Mitterrand, le lundi 14 octobre, à Brasilia. Annonce qui précède le démarrage de ce que M. André Lewin, commissaire général du projet (du côté français) appelle une copération de calculaire publiques en tion de relations publiques en faveur des échanges culturels et scientifiques entre les deux pays ».

En 1885, l'empereur du Brésil. Don Petro II, pleura en apprenant la mort de Victor Hugo à qui il avait dit, lors d'une visite à Paris, que la véritable Majesté c'était lui, l'écrivain. Dans les années 20, c'est à Paris que les modernistes de Sao-Paulo apprenaient qu'ils étaient Brésiliens au contact de l'art primitif alors en vogue en France et, rentrés chez eux, ils partaient à la recherche de leurs racines.

Puis vint la guerre et la coupure avec l'Europe. Le Brésil commença à vivre à l'heure américaine. Les ingénieurs allèrent se former aux Etats-Unis; l'édition se mit à fonctionner au rythme de best-sellers, à celui des bons et des mauvais wes-terns, des films hollywoodiens de série B.

Mais le gouvernement français eut le flair d'envoyer à Brasilia une excellente conseillère culturelle, M= Annick Thieba-Melsan qui a favorisé les contacts avec les universitaires brésiliens, et avec tout ce que le pays compte de créateurs authentiques, proches d'un peuple qui est sentimental, imaginatif, blagueur et mystique.

Jack Lang débarqua il v a deux ans en quête du grand pays latin. De ce voyage est né l'idée de France-Brésil qui voit le jour aujourd'hui. Les scénarios, les idées ne manquent pas. « Cinq cents propositions envi-ron ont surgi des deux côtés de l'Atlantique », dit M. Lewin. Il y aura en 1987 une journée de la musi que consacrée à celle du Brésil. Des sculptures et des tableaux qui voyagerout entre les deux pays. On prévoit des festivals de cinéma et de chansons. Onatre films réalisés er coproduction (l'un sur l'Amazonie, un autre sur Santos-Dumont). Or annonce une tournée de la Comédie-Française (il n'y en a pas eu depuis longtemps), une autre du Centre dramatique du Limousin.

La liste est longue. L'une des initiatives les plus intéressantes sans doute c'est l'inauguration, à la fin de 1986, d'une maison France-Brésil à Rio-de-Janeiro. Elle sera installée. près du port, dans un bâtiment colonial qui a servi autrefois à la douane. Un bel exemple du passé dû à un architecte français, Grand-Jean de Montigny, venu au début du dix-neuvième siècle avec une mission artistique française qui fonda, ici, la première école des beaux-arts. Des étudiants, des chercheurs brésiliens y viendront pour interroger par ordinateur les banques de données du Centre Pompidou et d'autres ins-

- Mettre en lumière les conver gences d'hier et d'aujourd'hui. » Se

titutions françaises.

connaître. « Réfléchir ensemble sur les grands problèmes du monde contemporain. » Le projet France-Brésil ne manque pas d'ambition. L'un des obstacles pour sa réalisa-tion, c'est l'austérité budgétaire prônée à Paris comme à Brasilia. Les Brésiliens n'ont pas d'argent. La France a fermé par souci d'économie des centres culturels comme celui de Rio.

Aussi les mécènes - publics et privés — seront-ils mis à contribu-tion, ainsi que les collectivités locales. La maison France-Brésil par exemple, est financée entièrement par la fondation Roberto-Marinbo, dont le président est le propriétaire du groupe de télévision et de presse O Globo et par le groupe Rhodia (les premiers investisseurs français au Brésil) dont la contribution (6 millions de francs) équivant à celle du mécénat privé pour l'année de l'Inde à Paris.

Il y a sans doute eu quelques réticences brésiliennes au départ devant un projet qui risquait d'être inter-prété comme une tentative de « néocolonialisme culturel ... Mais l'argument ne vaut pas. Au contraire de tout ce qui est venu de France pendant longtemps, cette fois il s'agit bien d'échanges des connaissances mutuelles.

#### Coopération économique : la relance de la relance

La France et le Brésil ont des points de convergence : deux puis-sances économiques, l'une en deve-nir, l'autre réalisée ; une même réticence à l'égard des invitations pressantes des Etats-Unis de libérer les échanges mondiaux, agricoles et de services, dans le cadre du GATT; la France et le Brésil se préoccupent d'abord de consolider eurs acquis dans les autres

Au plan strictement bilatéral, Paris aimerait sans doute rééquili-brer des échanges qui lui sont de plus en plus défavorables. Le déficit traditional des la companyant de la c traditionnel s'est encore aggravé. Le taux de couverture est tombé de 54 % à 49,5 % de 1983 à 1984 l'Hexagone exporte donc moins de la moitié de ce qu'il importe de son partenaire – du fait de la disparition partenante – du lait de la dispartada progressive des grands contrats. La France n'est plus que le sixième fournisseur du Brésil, derrière l'Argentine, le Canada et l'Allema-gne lédérale, alors qu'elle venait an troisième rang en 1982.

Un espoir pourtant pour 1985 : la croissance brésilienne, relancée l'année dernière après des années de ramet deraiere après des aimees des grave récession, a permis aux ventes françaises de progresser de 12% de janvier à mars. Mais les importations progressent régulièrement — de 8.5% en 1984, — constituées pour moité de tourteux de soja utilisés des la little progresses de la little de la li dans l'alimentation du bétail.

Un recul s'observe anssi dans les evestissements français au Brésil,

ramenés de 4,2% du total des investissements à l'étranger en 1979 à 3,2% en 1984. Line of the second seco

Start on the start of

÷---

## 14 To 15 Or

-artis

2,110,000 000

e tweeters and

**...** 

LEA : . . . .

Francis III

Property of the second

Section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section o

The state of the s

San ser la company

British and Australia

43 20 P. T. T. T. T. T.

27.00

Transport of the State St.

Section of the Street

The state of the s

generature.

-t- 14

State of the state

and the second

To large

400

534

THE TRITE

State of the same

. .

~· :

estature i

Territory

**=**1 . . . . .

g marine marine

Une dégradation paradoxale, alors que le montant des investissements français a triplé en dix ans, attrignant près de 800 millions de francs, concentrés pour l'essentiel dans les services — banque, assu-rances, transport ou hôtellerie. Cer-taines implantations industrielles sont même fort anciennes - Rhône-Poulenc et Saint-Gobain se sont installés dans le pays depuis le début du siècle – et se sont diversifiées depuis 1970, incluant aussi bien Michelin, Perrier, la CGE (Compa-gnie générale d'électricité), que Bull ou l'Aérospatiale.

La France a oscillé en permanence entre son désir de resserrer des liens avec le géant brésilien et des hésitations à le faire. Crainte de troubles politiques et sociaux sous la présidence de Goulart, méfiance du néral de Gaulle à l'égard de l'orientation pro-américaine des militaires brésiliens après leur prise du pouvoir en 1964.

En 1971, l'exposition technique française de Sao-Paulo avait déjà relancé la coopération économique. Anjourd'hai, M. Mitterrand va proposer à M. José Sarney, premier pré-sident civil après vingt et un ans de pouvoir militaire, la relance de la

DOMINIK BARQUCH.

#### LA CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH AUX BAHAMAS

#### Seule la Grande-Bretagne continue à ménager Pretoria

De notre correspondant

Londres. - Au terme de deux ours de visite à Londres et avant de se rendre à Nassau, aux Bahamas. devait s'ouvrir, ce mercredi 16 octobre, la réunion bisannuelle, au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Commonwealth, le premier ministre indien, M. Rad-Gandhi. a r en faveur de sanctions économiques à l'encontre de l'Afrique du Sud, s'opposant ainsi à l'attitude de son hôte, M= Thatcher, qui continue à refuser ce type de pressions sur le ré-gime de Pretoria. M. Gandhi a ainsi confirmé que la Grande-Bretagne se retrouverait tout à fait isolée à ce sujet parmi les quarante-neuf pays du Commonwealth, dont la grande par-tie des gouvernements sont prets à se prononcer pour l'adoption de

"L'Afrique du Sud et la Nami-bie, a déclaré mardi M. Gandhi, sont les derniers véritables bastions du racisme et du colonialisme dans le monde, et tous les efforts doivent être mobilisés pour supprimer ces vestiges. » Sans s'adresser directement au gouvernement britannique, ou à celui des Etats-Unis, M. Gandhi a ajouté : « Les nations occiden tales soulèvent la question des droits de l'homme à de occasions, mais, malheureusement. persistent à ne pas porter vraiment leur attention sur l'endroit où les abus les plus grossiers sont commis. Je ne comprends pas pourquoi il gardent des œillères. »

mesures concretes »

Puis, faisant précisément allusion à la position de Mª Thatcher, le premier ministre indien a dit : Nous ne devrions pas nous perdre en discussions concernant les moyens. Si la Grande-Bretagne peut en suggérer d'autres aussi efficie nous serions ravis de les entendre : Il ne pouvait mieux signifier qu'il n'avait pas été convaincu par les arguments de M<sup>me</sup> Thatcher, qui, à l'instar du président Reagan, prône la persuasion de préférence aux sanctions, en soulignant que celles-ci risquent d'affecter gravement non seulement la population noire d'Afrique du Sud, mais encore les pays voisins de celle-ci, tels le Zim-babwe, la Zambie on le Malawi, pend beaucoup de leurs relations avec l'Etat sud-africain.

Maleré leur détermination, la plupart des dirigeants des pays du Commonwealth ne sont pas résolus à une confrontation avec le gouverne-ment britannique et souhaitent plustôt attirer Ma Thacher dans leur camp, en faisant comprendre qu'il est possible de trouver un terrain d'entente, puisque la Grande-Bretagne a déjà adopté une série de - mesures restrictives » à l'égard de l'Afrique du Sud : embargo (relati-vement effectif) sur les livraisons de pétrole, d'armement et d'équipe-

ment nécessaires à l'industrie nucléaire. Les partisans des sanctions sont encouragés par le fait que la Grande-Bretagne a récemment ac-cepté de rappeler son attaché militaire à Pretoria pour se conformer ainsi aux résolutions des pays de la Communanté européenne.

#### Mm Thatcher **en situation délicate** .

La situation de M™ Thatcher est délicate, car les gouvernements « blancs » du Commonwealth, ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada, ne sont aujourd'hui guère moins déterminés que celui de M. Gandhi ou de certains pays africains. M. Bob Hawke, premier ministre australien, a dernièrement for-mulé de très sévères critiques à l'intention du gouvernement britan-nique. L'une des suggestions faites par plusieurs membres du Commonwealth porte sur l'arrêt des ventes de krugerrands et la suppression des prêts au gouvernement sud-africain,

deux mesures qui ont déjà été prises par les Etats-Unis. Une autre idée consiste à donner un délai de deux ans au régime de Pretoria pour mettre un terme à la plupart des dispositions de l'apartheid avant la mise en œuvre de sanctions économi-

L'Afrique du Sud n'a pas été le seul sujet de divergences entre M. Gandhi et Mª Thatcher. Le premier ministre indien a déclaré qu'il souhaitait que la Grande-Bretagne se montre plus - vigilante - à propos de l'activité des extrémistes sikhs sur son territoire. M= Thatcher a sculement laissé entendre que la loi sur la . prévention du terrorisme . pourrait être étendue aux personnes projetant des activités subversives en Inde. D'autre part, le premier ministre indien n'a pas été en mesure d'apporter une réponse nette sur les projets de contrats de fourniture d'armements ou d'hélicoptères britanniques à l'Inde, ainsi que l'espé-rait le gouvernement de M™ That-

FRANCIS CORNU.

### Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 523-06-81 Tél.: 246-72-23

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Fontein directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société :

inquante ans à compter du 10 décembre 1944, Principaux associés de la société Société civile Les Rédacteurs du Monde »

MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur. Rédacteur en chef : Damei Vernet. Corèdacteur en chef :

Clande Sales.

sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

 ABONNEMENTS BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois FRANCE 354 F 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ÉTRANÇERS PAR VOIE NORMALE

687F 1337F 1952F 2536F ÉTRANGER (par messagezies) BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS

399 F. 762 F 1 089 F 1 380 F IL - SUISSE, TUNISIE 504F 972F 1484F-1800F Par voie aérieune : tarif sur demande, Changements d'adresse définitifs ou provincies (deux semaines ou plus) ; nos abounés sont invités à formuler leur demande use semaine au moins avant leur

Vestillez avoir l'obliguance d'écrire remuez avoir l'obligance d'écrire tons les noms propres en capitales d'hoprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algéria, 3 DA ; Merco, 4,20 dir. ; Tunisle, Algéria, 3 DA; Merce, 4,20 dk.; Tunista, 400 m.; Alleanagne, 1,30 DM; Autricha, 17 sch.; Belgiqua, 30 fr.; Canada, 1,20 S; Côte-d'Ivoire, 315 F CFA; Danemark, 7,50 kr.; Espagne, 120 pee.; E-U., 1 S; G-B., 56 p.; Grèca, 90 dr.; Irlande, 85 p.; Italie, 1 700 L.; Libye, 0,350 DI; Lucembourg, 30 f.; Norvèga, 9,00 kr.; Paya-Bas, 2 fl.; Portugal, 100 esc.; Sénégal, 336 F CFA; Suède. S kr.; Suissa, 1,60 f.; Yougealavie, 110 nd.

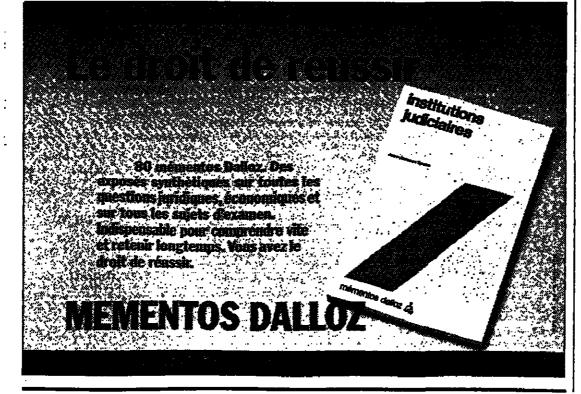

به الأعلى

The second second

momique.

a relance

10118729

**a**0110

#10tia

#### DIPLOMATIE

#### UN COLLOQUE SUR L'EUROPE CULTURELLE A MADRID

#### Pour une Renaissance

Sous le patronage de la Communanté curo-pâzume et du Patlement européen se tiendra à Miadrid, du 17 au 19 octobre, un congrès sur « l'espace culturel européen » dirigé par M= Maris-Antonietta Macciocchi, avec l'appui du quotidien El Pais et de la ville de Madrid. De nambreuses personnalités sont attendues. Citors Felipe Gonzalez, Mario Soures, Massimo Bo Gian-

par MARIA-ANTONIETTA MACCIOCCHI (\*)

L'Europe culturelle est-elle un tabou ? L'Europe de la culture semble souvent impensable. Cependant, l'intelligentsia occidentale parle tonjours plus de culture européenne. Et au sein des universités et aussi de la Communanté, l'on évoque, fît-ce timidement, « l'espace culturel euro-péen » ; et de nombreux applaudissements accueillent cette vocationinvocation. La « culture européenne » envahit les discours, pénètre la phraséologie de brillantes revues ; on constitue même des associations pour la culture européenne dans la Communauté : banquiers, femmes du monde, philosophes ratés, écrivains repentis et artistes en quête de succès s'y rassemblent ; on donne des concerts, on institue des prix, on organise des ventes de charité. comme dans le roman de Musil, au temps du déclin de l'empire austro-

On forge ainsi un consensus imaginaire autour de l'idée d'une Europe culturelle, tandis que l'intelligentsia européenne vivote dans une sorte de demi-aliénation entendue comme une perte de contact avec le monde européen, barricadé derrière les chauvinismes nationaux, l'arrogance, et fait preuve d'une imagina-tion moribonde, en philosophie, en littérature, en musique, en peinture, qui souligne un décin culturel accéléré. La nation, avec ses mass media,

Pierre Pflimlin devaient représenter les institutions

bouclier aux artistes en état de crise idéologique et créative. Entre les dix pays européens, on traduit toujours moins de livres : 50 % de moins que durant l'après guerre, lorsque la grande espérance des Européens se fixait sur l'abattement des barrières de l'incommunicabilité. Somme toute, on s'ignore.

Pendant ce temps, les hommes politiques de gauche proclament la nécessité d'un aggiornamento tech-nologique des intellectuels, si ceux-ci ne venlent pas devenir des « analpha bètes de retour ». On prociame que l'avenir est à la télématique et à l'informatique, bonnes fées qui résoudront à la fois les problèmes de la production et ceux de la création. Timidement, les intellectuels comme des pères en face de bébés**écrouvettes** — ressurdent vers la création par ordinateur, qui « remplace » ct - raffine l'inventivité » de l'artiste, jusqu'au triomphe de l'œuvre : roman par ordinateur, construit sur la base des données de réception fournies par les médias; musique par ordinateur; peinture par ordinateur. On exalte déjà les premiers exemples de « réussite » lit-téraire par ordinateur. Je ne les citerai pas pour n'offenser personne. Fas-cinés par ces nouveaux rivages, les idéologues, les théoriciens, abandon-nent les hauts-fonds de la pensée pour se travestir en romanciers.

Et, dans le même temps, comme le dit Kundera, la culture en Europe parcourt la parabole du déclin. De fait, l'Europe, du point de vue cultu-rel, est aphasique. Elle est comme amputée de l'intelligence et de la

kino, Giovanni Spadolini, Sansuel Ting, Ricardo Bofill, Autonia Liebas, et, parmi les invités français, Marguerite Duras, Régis Debray, Marc Augé, Maurice Duverger, Jacques Le Goff, Jean-François Revel; Jacques Delors, Simone Veil et

> pensée des créateurs et de la création. Pourtant, dans pen de temps vers la fin de cette décennie, l'Europe des Douze disposera de prodigieux instruments de transmis de la multiplication de cananx télé-visés, et les yeux innombrables des satellites européens nous surplomberont de leur mécanique endiablée. Mais à quoi serviront tant de fabuleux moyens de communication, si nous n'avons plus rien à communi-

Que peuvent les intellectuels? Commencer à « se penser européens », en se soustrayant à ce destin de petites nations qui a tué la liberté de l'Europe centrale, et qui pèse aussi sur nous, ce à quoi, pent-être, nous sommes au fond déjà résignés. Peut-être les intellectuels doivent-ils essayer de devenir les protagonistes, avec ou sans l'Etat, d'une rénovation avec on sans i Euro, a une renovation culturelle européenne. Il n'existe pas d'autre voie pour lier « création et développement ». Plutôt que de rester silencieux face au pouvoir, je crois utile que naisse l'idée d'une Europe de Remaissance culturelle qui bries les hervières des characterises. brise les barrières des chanvinismes.

Le projet des années 80 devrait ter à se rendre maître culturellement de la fantastique « machinerie » audio-télévisuelle européenne et à travailler pour la circulation de la culture, la traduction des œuvres, la communication des idées dans tous les domaines de l'art, l'échange des professeurs, des étudiants, dans le pluralisme et la complémentarité des

(\*) Ancien membre du Parlement

#### AU FORUM CULTUREL DE LA CSCE A BUDAPEST

#### Les Occidentaux entendent rappeler les engagements souscrits à Helsinki

Correspondance

Budgoest. - Mardi 15 octobre s'est ouvert dans la capitale hongroise le forum culturel rassemblant des représentants des trents-cinq des représentants des tremé-emq pays de l'Est et de l'Ouest (Etats-Unis, Canada, et tous les Européens sanf l'Albanie), signataires de l'acte final d'Helsinki. Pendant six semaines, des diplomates, de hauts fonctionnaires, mais aussi des personnalités de la vie intellectuelle vont ainsi débattre des problèmes de la création artistique et de la diffusion de la culture.

Les hôtes hongrois de ce forum, organisé à la suite de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), souhaitent que celui-ci serve avant tout à la coopération Est-Ouest, d'autant plus qu'il est le premier de ce type, et organisé, de surcroft, dans un pays membre du pacte de Varsovie. Mais du côté occidental, et notamment américain, on compte bien lier le déve-loppement de la coopération cultulle à celui de la libre circulation des personnes, des idées et des informations, en principe garantie à Hel-

D'où la présence à Budapest d'une délégation des Etats-Unis forte de cinquante-deux membres, dirigée par M. Walter Stoessel, ancien sous-secrétaire d'Etat et ancien ambassadeur à Moscou, venu pour parler « haut et clair » des droits de l'homme, mais, laisse-t-on entendre dans son entourage, sans chercher la confrontation ouverte avec les Soviétiques. M. Stoessel espère, avec plusieurs de ses collègues, comme lai spécialistes des relations avec l'Est, que les travaux semaine prochaine, feront apparaî-tre des chivages entre l'URSS et cer-tains de ses alliés, plus réceptifs aux thèses américaines.

Les quatre-vingt-onze délégu soviétiques ont à leur tête M. Piotr Demychev, membre suppléant du bureau politique. Considérant la culture comme une arme importante de la lutte idéologique, ils out pré-paré la rencontre de Budapest avec soin. Plusieurs réunions ont eu lieu an cours des mois précédents entre responsables des « pays frères » pour coordonner leur attitude. On note cependant des disparités entre le niveau de représentation des pays socialistes : si la délégation rou-maine ne compte que sept membres, tous diplomates, celle de la Pologne comprend cinquante quatre délégués, dont de nombreux artistes et intellectuels réputés pour leur indépendance d'esprit... sans oublier le directeur du Théâtre juif de Varso-

#### Des touristes pas comme les autres

Alors que les délégations de chaque pays socialiste se laissent « chapeauter » bon gré mai gré par des fonctionnaires de l'appareil de leur gouvernement, les délégnés occidentaux non diplomates ne représentent qu'eux-mêmes et, par conséquent, ne s'expriment qu'en leur nom personnel Vingt-neuf Français sont attendus dans les semaines à venir à Budapest. Parmi eux, le peintre Claude Viala, les écrivains Régis Debray, Pierre-Jean Rémy et Emmanuel Roblès, le compositeur

Marius Constant, la comédienne Delphine Seyrig, le producteur Daniel Toscan du Piantier, le directeur de France-Culture, Jean-Marie Borzeix, et notre confrère Ivan Leval, d'Burope I. Seulement sept diplomates du Quai d'Orsay — contre vingt-deux pour les Allemands de l'Ouest, vingt-cinq pour les Américains et trente et un pour les Soviétiques - figurent sur la liste officielte et participent aux travaux, en marge desquels les contestataires hongrois, pour la plupart des intel-lectuels, aimeraient pouvoir faire entendre leur voix en organisant des manifestations.

Mardi, les membres occidentaux de la Fédération internationale des arrivés à Budapest avec des visas touristiques, ont envisagé, avec quelques amis hongrois, l'organisation d'un colloque pendant trois jours à l'Hôtel Intercontinental, pour évoquer le problème toujours préoccu-pant de la minorité hongroise en Transylvanie, ainsi que d'autres sujets réputés délicats, comme la nsure et l'autocensure. Les autorités, plutôt embarrassées de la présence de ces touristes pas comme les autres, ont interdit la réunion. Celleci a cependant en lieu dans un appartement privé, où se sont réunies une centaine de personnes, parmi lesquelles les écrivains Susan Sontag (États-Unis), Hans-Magnus Enzenberger (RFA) et Danilo Kis (Yougoslavie). Ce contre-forum devait à nouveau se réunir, ce mercredi, dans un autre appartement

THOMAS SCHREIBER.

### **AMÉRIQUES**

### Un tournant dans le conflit du Nicaragua

(Suite de la première page)

Mgr Obando a réclamé la poursuite d'un «dialogue national» incluant les représentants de l'opposi-tion armée antisandiniste. Ce qui a naturellement suscité un tollé dans les rangs d'un gouvernement qui voit en lui le véritable leader d'une opposition intérieure « disposée à faire le ieu des ennemis de l'étranger ».

Pour le commandant Ortega, la situation est < extraodinaire > ; elle récisme donc des mesures non mons extraordinaires. L'argument n'est pas sans valeur. Les sandinistes doivent effectivement faire face à une relance vigoureuse de l'offensive militaire des groupes armés de la Contra, soutenue, encouragée et très officiellement financée par les

Théroriquement, l'aide américaine aux organisations armées antisandinistes, qui opèrent sur le territoire nicaraguayen, se monte à quelque 27 millions de dollars pour l'année en cours. En fait, elle est beaucoup plus importante. Pour tourner les réticences du Congrès, l'administration Reagan a encouragé, et conseillé en sons-main, des bailleurs de fonds privés ou officiels venant de l'étranger. Jamais la Contra n'a manqué de dollars. Elle manque en revanche de motivations, d'organisation et de combativité. En outre elle est divisée. Malgré de très sérieux soutiens extérieurs, elle n'a pas encore été capable de se maintenir dans une ville importante. Les deux offensives lancées en 1984 et en 1985 contre Estell, proche de la frontière du Honduras, out échoné.

#### Un effort de guerre ruineux

L'armée sandiniste, puissante, bien équipée par les Cubains et les Soviétiques, peut jusqu'à présent ai-sément contenir la pression militaire de la Contra. Elle dispose de bataillons d'élite d'intervention rapide qui portent des coups très durs aux com-mandos antisandinistes. Mais cet efmamos amissadimistes. Ideals det de fort de gnerre coûte cher, très cher. Plus de la moitié du budget d'un pe-tit pays exsangue, sous-développé, endetté, est consacrée à la défense. Les jeunes sont massivement envoyés sur les fronts de guerre, au nord, à l'est, sur la côte atlantique et au sud, et les pertes sont jourdes. Le système du service militaire patriotique contraignant, suscite de vives critiques dans la population. Beaucomp de jeunes tentent d'échapper à cette obligation. Ce « tout pour la défense - imposé par la guerre aux frontières paralyse la production, prive l'industrie et la campagne de

bras indispensables, alors que la situation économique est de jour en jour plus dramatique. Manque de transports, pénurie, restrictions alimentaires, marché noir et spéculations qui nourrissent la grogne du Nicaraguaven moyen.

L'opération «étranglement» du Nicaragua menée par l'administra-tion Reagan contribue encore à ag-graver cette situation désastreuse. Coupures de crédits, pressions sur alors que le marché naturel du Nicaragua est nord-américain : Washington dispose de multiples moyens de coercition, moins visibles que les opérations sanglantes et cruelles de la Contra mais aussi efficaces. Le Nicaragna sandiniste est à bout de souffle. Et c'est le peuple qui supporte en premier lieu les privations, les restrictions, la pénurie et aujourd'hui les mesures de répression adoptées par le régime au pouvoir depuis 1979.

#### La fuite en avant

Depuis plus de deux ans, le groupe de Contadora cherche une solution pacifique et politique. Les sandinistes ne sont pas sans respon-sabilité dans la lenteur des négociations difficiles patronnées par le Mexique, la Colombie, le Venezuela et Panama. La formation d'un groupe d'appui sud-américain à Confadora (comprenant l'Argen-tine, l'Uruguay, le Brésil et le Pé-rou) aurait pu relancer cette minative. Mais les Etats-Unis ont exercé une pression directe sur leurs alliés d'Amérique centrale (El Salvador, Honduras et Costa-Rica) pour que le traité en cours de rédaction soit une fois de plus rejeté.

Les sandinistes pourraient et de-vraient s'appayer davantage sur les pays d'Europe occidentale et sur les nations démocratiques d'Amérique latine tout disposés à les aider. Mais, apparenment, les commandants de Managua sont incapables de renon-cer à leurs rêves révolutionnaires, à leur « projet » de société qui ressem-ble à celui de Cuba et à un verbalisme qui ne tient guère compte des réalités. Ils choisissent une fois de plus la fuite en avant et donnent des arguments à leurs adversaires, de l'intérieur et de l'extérieur, qui dénoncent le nouveau pas franchi sur la voie d'un «système totalitaire». la voie d'un «systeme totainaire».
Ils sont à la merci d'un «incident de frontière», côté Honduras ou côté Costa-Rica, qui pourrait déclencher un conflit généralisé. Et Diqu sait si les frontières dans cette région sont

MARCEL NEDERGANG.

#### **Etats-Unis**

#### Washington exerce désormais une pression ouverte sur le régime philippin

De notre correspondant

Washington. - La Maison Blan-che a résolu d'exercer sur le prési-dent philippin Ferdinand Marcos une pression ouverte en faveur de les organismes de financement inter-nationaux, réduction des achats, sables à la préservation des intérêts américains dans le Pacifique. Après l'adoption de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, c'est ainsi la deuxième fois en un mois que le gouvernement de M. Reagan rompt avec la réserve qu'il entend d'ordinaire observer sur les crimes ou sur les abus des dictatures pro-

Signe de l'ampleur de l'ainquié-tude » des dirigeants américains, c'est un ami personnel de M. Rea-gan, M. Paul Laxalt, sénateur du Nevada et président du Parti républicain, qui a été envoyé, samedi 12 octobre, à Manille pour faire part à M. Marcos de l'irritation de Washington. Le président philippin ne pourra, de cette manière, avoir aucun doute sur le sérieux de l'avertissement, délibérément mis en valeur, puisque M. Laxalt n'avait pas encore été reçu par ce dernier que, citant longuement des sources que, criant infigurant des sontessa autorisées, la presse américaine expliquait, mardi matin, le sens de sa mission qui aurait dû, en théorie, rester secrète.

rester secrete.

« Le message présidentiel le plus direct jamais délivré à un [dirigeant] ami » sera donc qu'il « bousille le combat contre l'insurrection » armée d'extrême gauche qui d'applique de les compagnes et ... se développe dans les campagnes et qu'il est désormais impératif de remettre de l'ordre dans l'armée, de prendre de véritables mesures contre la corruption et de supprimer les monopoles industriels attribués aux membres et aux proches de la famille présidentielle. Outre qu'ils enrayent le fonctionnement normal

 Un hélicoptère de l'armée américaine s'écrase en mer : quinze morts. — Quinze « marines » out péri dans un accident d'hélicoptère survenu, mardi 15 octobre, au large des côtes de la Caroline-du-nord L'appareil, un Sca Knight CH-46, transportant dix-neuf personnes, s'est abîmé dans la baie d'Onslow, alors qu'il participait à des manœuvres. Il venait de décoller du portehélicoptères Guadalcanal et s'apprêtait à déposer sur la terre ferme un groupe de soldats effec-tuant un exercice de débarquement. -(AFP.)

de l'économie, ces scandales facilitent la tâche politique des insurgés, doit souligner M. Laxalt, l'une des personnalités les plus conservatrices du Parti républicain, qui est égale-ment chargé d'exprimer la volonté américaine de voir s'ouvrir un proment chargé d'exprimer la volonté en train de faire exactement ce qu'il américaine de voir s'ouvrir un processus électoral « propre et ouvert ».

M. Carter à propos de l'Iran et du

L'envoyé présidentiel devrait enfin faire valoir à M. Marcos que Washington n'aimerait pas voir

M. Reagan a dépêché à Manille un des ses amis personnels pour faire la leçon au président Marcos.

revenir officiellement sur la scène publique le général Fabien Ver, l'ancien chef d'état-major des armées, fortement soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre. en 1983, du sénateur Benigno Aquino, le leader de l'opposition. Perpétré alors que le sénateur des-cendait de l'avion qui le ramenait des Etats-Unis, où sa modération l'avait fait apprécier du Congrès, cet assassinat avait considérablement renforcé l'opposition à M. Marcos et décidé, quelques semaines plus tard, M. Reagan à « reporter » l'escale philippine d'une tournée asiatique.

Au pouvoir depuis vingt ans et gravement malade, M. Marcos n'est mais parvenu depuis à reprendre la situation en main, et son pays est aujourd'hui placé par la CIA en tête de cenx où les intérêts américains sont menacés par l'instabilité. Les services de renseignement de l'armée considérent, pour leur part, que les Philippines vont « à la catas trophe », et les milieux dirigeants ont l'œil fixé sur cette ancienne colonie américaine, dont ils craignent qu'elle ne devienne « l'Iran de cette

Cette nervosité s'explique : les Etats-Unis entretiennent les deux plus grandes bases dont ils disposent à l'étranger - Subic Bay pour la marine et Clark pour l'aviation, pièces maîtresses de la présence militaire américaine dans la région. L'inquiétude de la Maison Blanche est aussi provoquée par le renforce-ment accéléré de l'opposition révolutionnaire aux dépens des forces cen-tristes. Si rien n'est fait pour arrêter ce monvement, M. Reagan risque de ne plus pouvoir se féliciter du fait qu'aucun pays ami ne soit « tombé » depuis qu'il est président.

Le paradoxe est qu'en voulant, après des années de lent pourrissement et vingt-quatre mois de crise ouverte, forcer la main au dictateur vicillissant, M. Reagan est peut-être Nicaragua : affaibiir des « amis » de l'Amérique, sans avoir la certitude de pouvoir maîtriser les événements.

Il est vrai que, à avoir tellement attendu pour se démarquer d'un bonnne acculé, les Etats-Unis n'ont plus maintenant qu'à tenter de rattraper le temps perdu, en faisant, par exemple, savoir que la question d'un éventuel soutien américain à un remolacement de M. Marcos est « en discussion » an sein du gonvernement. « En discussion » senle-

BERNARD GUETTA.

#### LES QUARANTE ANS DU BUREAU INTERNATIONAL DE LIAISON ET DE DOCU-MENTATION

Plus de trois cents Allemands et Français, dont la moitié de moins de trente ans, se réuniront les 18, 19 et 20 octobre à Offenburg (RFA), à l'occasion du quarantième anniversaire du Bureau international de liaison et de documentation (BILD), fondé en 1945 avec cette appellation volontairement neutre pour promonvoir la réconciliation et l'amitié. franco-allemandes. Les participants s'interrogeront sur quinze thèmes de travail, et feront le point sur les problèmes concrets et les perspectives d'avenir des relations francoallemandes et de l'Europe des

Leurs constats et leurs proposi tions seront présentés dimanche lors d'une séance publique à laquelle participeront les présidents du Par-lement européen, M. Pflimlin : de la Commission des Communautés européennes, M. Delors ; du Bundes-rat (ex-ministre-président du Bade-Wurtemberg), M. Spaeth, et du Sénat, M. Alain Poher, ainsi que le ministre ouest-allemand à la chan-cellerie, M. Wolfgang Schäuble, représentant M. Helmut Kohl.

★ BILD, 50, rae de Laborde, 75008 Paris. Tél.: 387-25-50.

# **Nikolaus HARNONCOURT**

Le dialogue musical

Monteverdi Bach et Mozart

Rainer Maria RILKE Lettres à une amie vénitienne

> ARCADES GALLIMARD

# **PROCHE-ORIENT**

#### L'AFFAIRE DE L'« ACHILLE-LAURO » ET SES PROLONGEMENTS

#### M. Reagan n'entend pas présenter d'« excuses » au président Moubarak

Le corps échoué sur les côtes syriennes est bien celui de Léon Klinghoffer

Le corps retrouvé lundi 14 octo-bre sur le littoral syrien est bien celui de Léon Klinghoffer, le pas-sager américain juit thé par les pirates lors du détournement de l'Achille-Lauro, a amoncé ce mer-credi 16 octobre le département d'Etat. . Une autopsie va être prau Etal. • One autopsie va etre pra-tiquée pour connaître la cause du décès », a indiqué un porte-parole du département d'Etat, précisant que le corps allait être transféré aux Etats-Unis.

L'identification a été faite à Damas, où le corps de Léon Klin-ghoffer avait été transporté dès mardi. Le sexagénaire américain a été tué d'une balle dans la tête par les pirates, qui ont ensuite jeté son corps par dessus-bord, ont rapporté plusieurs passagers, cependant que le mouvement palestinien qui a re-vendiqué le détournement, le FLP.

versique que Léon Klinghoffer est décédé d'une crise cardiaque.

• EN ITALIE, rapporte notre correspondant Jean-Pierre Clerc, deux vedettes rapides parties de Messine ont abordé l'Achille Lauro Messine ont aborde l'Achille Lauro
en fin d'après-midi, un peu avant
qu'il ne prenne le détroit du même
nom. A leur bord, outre des gendarmes et des agents des services
secrets de lutte contre le terrorisme, les quatre juges – deux du
parquet de Gènes, deux de Syracuse – qui mèment l'enquête sur le
ant dout a été l'objet le navire la rapt dont a été l'objet le navire la semaine dernière. Le pari est de terminer l'enquête à bord dans les cerminer l'enquete a bord dans les quelque trente heures précédant l'arrivée, ce mercredi en début de soirée, du bateau à son port de dé-part: Gênes. Car le paquebot de-vrait repartir dès le jeudi 17, avec son plein de passagers pour une nouvelle croisière. La justice a déjà délivré sept mandats dans le cadre de l'enquête. Ils concernent les quatre terroristes arrêtés après le quatre terroristes arrêtés après le détournement de l'avion d'Egypt Air par la chasse américaine et qui ont été conduits le 15 octobre dans la prison de haute sécurité de Spolete (3); deux autres mandats vi-sent un complice qui a également voyagé dans la cabine 82 de l'Achille-Lauro, mais avait débar-qué à l'escale d'Alexandrie, et l'homme apparenment un Fevol'homme, apparemment un Egyp-tien, qui a réservé et payé les cinq billets de bateau; la septième per-sonne mise en caase — déjà sous les verrous depuis le 28 septembre — est un jeune Arabe arrêté peu après son arrivée en Italie, en pro-venance de Tunis, alors qu'il était en possession de deux passeports un marocain et un irakien. Les ma gistrats affirment qu'environ une quinzaine d'hommes auraient parti cipé à la préparation de l'action devaient mener les quatre ou

De notre correspondant

Beyrouth. - Les trois principales

milices belligérantes au Liban:

Amal (chiites) et le PSP (druzes).

côté musulman, et les Forces liba-

naises, côté chrétien, se sont enten-

dues, mardi 15 octobre à Damas sur

un arrêt - définitif - des combats au

Liban. Dans la terminologie locale,

c'est plus qu'un cessez-le-feu, même appliqué. Il s'agit de la mise au

point d'un - plan de sécurité », qui

suppose une sorte de pacte politico-

La date et les conditions de cet

arrêt des combats ne sont pas préci-

sées. En outre, la dernière en date des « pacifications » syriennes, à

Tripoli, effective sur le terrain, se

heurte en termes politiques à l'oppo-

sition menaçante des intégristes

musulmans. Enfin et surtout, les

paix « définitives » ne se comptent

plus au Liban. Pourtant, on pourrait s'acheminer vers cette - pause sous ombrelle syrienne - que l'on atten-

Depuis lors, la Syrie a en effet patiemment consolidé le dispositif

qui doit lui permettre de mieux

contrôler la scène libanaise : Zahlé,

Tripoli, réconciliation Frangié-

Hobeika, observateurs syriens à

Beyrouth-Ouest, dialogue imposé

aux alliés dits « nationaux » druzes

et chiites avec les forces libanaises

dédouanées après plusieurs années

de quarantaine : autant de jalons sur

Un fait est venu étayer le senti-

ment que des progrès sensibles avaient été réalisés : le chef des

forces libanaises, M. Elie Hobeika, a

reçu une invitation officielle - la

deuxième – à se rendre à Damas, et

il y a de bonnes chances qu'il soit

la voic de la pax syriana.

dait pour le début de l'été.

militaire entre les ennemis d'hier.

avec dans leurs valises 7 kilos d'ex-plosifs destinés, selon eux, à des « objectifs israéliens et américains » en Italie.

cains en Italie.

L'opération s'est déroulée en deux temps. La première valise a été saisie à l'aéroport de Fiumicino et son propriétaire, un certain Ben Krami, vingt-trois ans, selon son passeport probablement faux, a été arrêté. La seconde a été découverte plus tard, à Rome, près de la gare Termini, à l'arrivée de la navette des autobus reliant l'aéroport à la capitale. Le second homme, un certain Hamed Hamman Ben Barka, vingt-cinq ans, selon son passeport, a été interpellé à ce moment-là.

A BRUXELLES, la réunion

 A BRUXELLES, la réunion
de l'OTAN a donné l'occasion,
mardi, au secrétaire d'Etat George
Shultz et à M. Andreotti, le ministre italien des affaires étrangères, de s'expliquer de vive voix sur l'af-faire du détournement du Boeing égyptien. Les Américains repro-chent amèrement aux Italiens d'avoir laissé le Palestinien Aboul Abbas quitter librement leur territoire. Les deux ministres, indique notre correspondant Philippe Le-maitre, sont restés sur leur position mais ont expliqué que la qualité et la profondeur des relations entre l'Italie et les Etats-Unis étaient telles qu'elles pouvaient supporter, sans être sérieusement affectées, ce genre d'incident. « J'ai dit pourgenre d'incident. « J'ai dit pour-quoi je pensais que relâcher cer-tains, impliqués dans le détourne-ment du paquebot et dans l'assassinat qui a suivi, était quel-que chose de difficile à compren-dre (...). Nous ne sommes pas d'accord, donc nous n'avons pas réglé le contentieux », a commenté M. Shultz. M. Andreotti a répété que l'Italie n'avait pas de base turique l'Italie n'avait pas de base juri-dique suffisante pour arrêter Aboul Abbas. Il a estimé que l'intercep-tion du Boeing égyptien par la chasse américaine avait été « une faute énorme ». Après que les Tu-nisiens lui eurent refusé l'atterrissage, l'appareil se serait dirigé vers Rome, où la police aurait pu arrê-

de vagnes politiques, a fait valoir M. Andreotti. A WASHINGTON, le président Reagan a déclaré mardi que les Etats-Unis « avaient fait ce qu'il fallait » en interceptant le Boeing égyptien travacteur le Boeing égyptien transportant les pi-rates de l'Achille-Lauro et n'avaient pas à présenter d'excuses à l'Egypte comme le réclame le président Monbarak.

● A VIENNE, où il participe à la réunion de l'Internationale socialiste, le premier ministre israélien, M. Pérès, a de nouveau accusé le Palestinien Aboul Abbas d'avoir été le cerveau du détournement de eté le cerveau du détournement de l'Achille-Lauro. « Il l'a planifié, ordonné, supervisé, nous en avons la preuve », a lancé M. Pérès lors d'une conférence de presse. Le pre-mier ministre, rapporte notre en-voyée spéciale Claire Tréan, a voyte spéciale Claire Trèan, a ajonté: « Nous reconnaissons qu'il existe un problème palestinien et qu'il ne peut être résolu que par la négociation, mais l'OLP tue, elle tue y compris ceux qui parmi elle souhaitent la négociation », a dit le premier ministre israélien, faisant allusion à la mort de Sartaoui Alors écocier, sur qui particul. assat alusson a mont de San-taoui. Alors négocier avec qui? «Une délégation jordanieme ou une délégation jordano-palestinienne, ou une délégation jordanienne incluant des Palestiniens qui se seraient engagés à re-noncer au terrorisme? » C'est pré-cisément de cela que M. Shimon Pérès va s'entretenir ces jours prochains à Washington.

Une absence a été particulière-ment remarquée à Vienne: celle du PSP libanais, la formation que dirige M. Joumblatt.

• Enfin, LE CAIRE et KHAR-TOUM ont été le théâtre mardi de manifestations anti-américaines. S'il n'y avait qu'un très petit nom-bre de manifestants au Caire, la manifestation dans la capitale sou-danaise a en revanche réuni quelque quarante mille personnes en présence de M. Arafat en visite à Khartoum. La police anti-émeute a empêché les manifestants de marcher sur l'ambassade des Etats-Unis.

#### L'ANNULATION DE LA RENCONTRE DE LONDRES

#### L'OLP dénonce «les fausses explications britanniques»

Correspondance

ter les terroristes sans créer autant

Amman. - Quarante-huit heures cinq pirates.

Les Italiens cependant ont eu une nouvelle peur, mardi, en apprenant que deux jeunes Arabes en provenance de Bagdad, porteurs de provenance de Bagdad, porteurs de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre du provenance de Bagdad, porteurs de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre du provenance de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, le malentendu entre de la rencontre entre de la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey et la rencontre entre une délégation jordano-palestinienne et le secrétaire au Foreign Office, sir Geoffrey et la rencontre entre de la passeports marocains, venaient inie et l'OLP à propos de ce ratage d'être arrêtés à l'aéroport de Rome reste entier. Le roi Hussein a

cette fois reçu par un président Assad qui a tout lieu d'être satisfait

de lui. Non seulement il maintient

son < option syrienne >, mais il brise

toute velléité de s'y opposer au sein

même de sa milice, au besoin par les

armes. Damas apprécie ce genre de

comportement. M. Hobeika a

encore donné, lundi soir, un gage de

sa détermination. Des accrochages

ont opposé ses hommes à ceux de

son prédécesseur. M. Geagea, qui

l'avait écarté de la direction des forces libanaises tout en le mainte-

nant au sein du comité exécutif.

M. Geagea continue à s'opposer à

l'alliance avec la Syrie, et, en tout

cas, à l'entrée sous quelque forme

que ce soit des troupes syriennes en zone chrétienne. Il a du, apparem-

ment, s'incliner, réintégrant son

poste à l'état-major de la milice chrétienne unifiée. M. Hobeika

avait la veille prononcé un discours-

programme définissant ses options

pour le règlement de la crise liba-

naise et confirmant publiquement son choix de la Syrie comme allié-

protecteur. Son programme s'arti-

cule autour de deux idées : accord de sécurité et entente politique pour

« gérer la paix ». M. Hobeika estime

que « les négociations peuvent abou-

tir à quelques projets tangibles, à défaut d'une solution définitive ., et

accepte le principe de la «déconfes-

sionnalisation politique» érigé en

dogme par ses ennemis, à condition

Le président Assad doit encore

parfaire l'accord en cours en y incluant le président Gemayel, qui

contrôle plus ou moins l'armée du

côté chrétien. Il le recevra à cet

effet le 19 octobre, avant que le pré-sident libanais se rende aux Nations-

Unies pour y prononcer un discours.

LUCIEN GEORGES.

qu'elle soit très progressive.

Liban

L'accord de Damas entre milices adverses

semble moins fragile que les précédents

confirmé point par point, mardi soir à Londres, les termes du communiqué publié la veille par le gouvernement jordanien. Communiqué en substance identique à la version britannique des faits 16 octobre).

Le souverain hachémite a notamment démenti que les Britanniques aient modifié le texte de la déclaration que devait faire la délégation à l'issue de ses entretiens avec Sir Geoffrey. La teneur de ce texte, a-t-il réaffirmé, avait été agréée par les trois parties avant la venue à Londres de la délégation. Les Britanniques, a estimé le roi, qui est en visite privée à Londres, se sont comportés « honorablement » dans cette

Auparavant, mardi après-midi, l'OLP avait pris à contre-pied les versions britannique et jordanienne dans une déclaration publiée à Amman par l'agence palestinienne Wasa. Rejetant « les squsses explications britanniques », la centrale palestinienne affirme que le texte soumis à Londres • n'était pas conforme aux déclarations faites par le premier ministre britannique, M= Thatcher ., le 20 septembre dernier en Jordanie. L'OLP déplore que les Britanniques aient voulu lui imposer - des conditions préalables - et leur reproche également d'avoir refusé que son représentant à Londres participe aux entretiens avec sir Geoffrey.

De son côté, le maire cisjordanien en exil, M. Mohammed Milhem, l'un des deux membres palestiniens de la délégation, a confirmé avoir demandé que des modifications soient apportées au texte de la déclaration finale. Il a précisé que celui-ci contenzit une référence aux frontières de l'Etat d'Israël qui n'était pas conforme à l'accord jordano-palestinien du 11 février dernier. Seion M. Milhem, les quatre membres de la délégation s'étaient mis d'ac-cord sur ces modifications. Le maire cisjordanien a indiqué qu'il avait également consulté Yasser Arafat par téléphone et que celui-ci les avait approuvées.

Les termes relativement mesurés du communiqué de l'agence Wasa, qui constitue la première réaction officielle de l'OLP au rendez-vous manqué de Londres, paraissent en tout cas refléter la volonté des dirigeants palestiniens d'éviter une crise majeure dans leurs relations avec la

EMMANUEL JARRY.

# **AFRIQUE**

#### République sud-africaine

#### Rejet du recours en grâce du militant noir Benjamin Moloïse

De notre correspondant

Johannesburg. – Benjamin Moloise sera pendu vendredi matin. à 7 heures, à la prison centrale de Pretoria. Le chef de l'Etat, M. Pie-ter Botha, a refusé, mardi 15 octo-bre, le recours en grâce et la réou-verture du procès de ce jeune militant noir, sympathisant de l'ANC (Congrès national africain), ANC (Congres national arricain), accusé du meurtre d'un policier. Le 20 août dernier, ce jeune poète âgé de trente ans, qui devait être exécuté le lendemain, avait bénéficié d'un sursis de trois semaines sur décision de la Cour suprême. Son avocate, M° Priscilla Jana, avait déposé son recours le 11 septembre en raison de « nouvelles circons-tances atténuantes ». Le président de la République a rejeté la requête en dépit des appels à la clémence venus d'Afrique du Sud et du

Au lendemain du sursis qui lui avait été accordé, le condamné, qui avait toujours clamé son innocence, avait reconnu sa participation à l'assassinat, en novembre 1982, de Philipp Selepe. Cet officier de

police avait aidé à l'arrestation de trois membres de l'ANC, qui ont été ensuite condamnés et exécutés. Cet aveu de dernière heure était cependant assorti de restrictions. Benjamin Moloise affirmant qu'il avait été contraint de participer à cet assassinat, en raison des menaces de mort proférées par l'ANC. Il avait à choisir entre tuer ou, selon ses propres termes, « recevoir une balle ». J'al choisi, et j'al mal choist », avait-il déclaré. Victime d'intimidation et de manipulation », selon son avocate, Benjamin Moloise n'a donc pu sauver sa tête. L'ANC et les militants de la cause noire auront un

MICHEL BOLE-RICHARD.

nouveau martyr.

Trois métis tués par la police.
La police sud-africaine a ouvert le feu, mardi 15 octobre, sur un groupe de personnesqui lançaient des pierres en direction d'un camion dans la cité d'Athlone, près du Cap. Selon un communiqué officiel, cette riposte a fait trois morts, tous métis, et dix autres résidents de la cité d'Athlone ont été arrêtés. — (AFP.)

#### Deux nouveaux quotidiens pour «exalter les conquêtes révolutionnaires»

<u>Algérie</u>

De notre correspondant

Alger. - Depuis le 1ª octobre, deux quotidiens du soir, El Massa (le Soir), publié en arabe, et Horizons 2000 (1), en langue française avec une page en anglais, sont venus étoffer les rangs des quotidiens nationaux. Jusqu'à cette date, seuls El Moudjahid (le Combattant), en français, et Al Chaub (le Peuple), en arabe, avaient le privilège d'informer tous les matins les Algériens.

Dans un long éditorial à la « une » du premier numéro d'El Massa et d'Horizons 2000, M. Bachir Rouis, membre suppléant du buréau politique du FLN et ministre de l'information, écrit que « cet événement a d'autant plus de portée qu'il intervient alors que notre peuple s'emploie à enrichir sa référence idéologique, la Charte nationale, en insistant sur la nécessité d'assurer à insistant sur la nécessité d'assurer à l'information nationale un développement en rapport avec les progrès réalisés dans les autres secteurs, et répondant aux besoins croissants et légitimes que toutes les autres cou-ches sociales n'ont pas manqué

Tous les médias en Algérie sont placés sous la tutelle du ministère de l'information. Ceux qui ne le sont pas sont édités par le FLN, comme Révolution africaine, l'hebdoma-daire du parti, ou par le commissa-riat politique de l'armée nationale populaire (ANP), qui publie le mensuel El Geich (l'Armée).

El Massa et Horizons 2000 n'échappent pas à cette règle. M. Bachir Rouis rappelle dans son M. Bactar Rous rappette dans son éditorial que, «secteur vital pour l'épanouissement de notre société et la défense de notre révolution, l'information se trouve de ce fait investie d'une mission étroitement liée à l'exercice de la souveraineté nationale. Si bien que ceux qui la servent n'ont pas moins de merite à combattre avec la plume, qu'à le faire avec d'autres moyens.

Le cadre est tracé, qui cerne dans les grandes lignes politiques ce que doit être la tâche et le devoir des travailleurs de l'information. Le minis-tre poursuit : « Nous sommes convaincus que cette lourde mission convancus que cette tourae mission ne peut être assumée que par les travailleurs de l'information, pério-diquement engagés, profondément animés de l'esprit révolutionnaire et jaloux des intérêts supérieurs de leur pays. Des militants doués d'une créativité qui exalte les conquêtes révolutionnaires au profit de notre peuple, et exprime ses préoccupations en alliant la com-munication des nouvelles à l'expres-sion d'une opinion intègre et

Ce schéma, qui serait considéré comme un carcan par n'importe quelle presse occidentale, a le mérite de la franchise.

La marge de manœuvre est plus on moins large. Les journalistes surtout le savent, qui, cherchant tou-jours jusqu'où ne pas aller trop loin, n'hésitent pas à brocarder à l'occa-sion tel ou tel ministre ou à dénoncer

sion tel ou tel ministre ou à dénoncer qui une pénurie, qui une carence trop voyante voir tel scandale. Ce qui n'empêche pas les lecteurs algériens, souvent très cuverts sur l'étranger, et tout cas très critiques, de déplorer l'usage de ce qu'ils considérent comme une langue de bois pour ce qui touche à la politi-que, et de regretter que ce qui est que, et de regretter que ce qui est montré du diogt ne concerne trop quotidienne.

La création de ces deux titres imprimés à Alger, et simultanément à Constantine et, Oran, où ils sont transmis par fac-similé, sont le premier volet d'un plan dont on sait qu'il comporte le lancement d'un début de l'année 1986.

(1) El Massa et Horizons 2000 sont tirés à 100000 exemplaires. El Moudjo-hid à 360000, Al Chaab à 80000, Révo-lution africaine à 15000, El Geich à 10000.

FRÉDÉRIC FRITSCHER.

#### Chef de l'opposition tchadienne M. GOUKOUNI OUEDDEI

AURAIT ÉTÉ DESTITUÉ

ie politi

gent et att

Paris (AFP). - M. Goukouni Oueddel, chef du gouvernement d'Union nationale de transition du Tchad (GUNT-opposition armée), a été destitué de la présidence des Forces armées populaires (FAP) et exciu de sa tendance politicomilitaire, annonce un communiqué transmis de Tripoli, mardi matin, à l'AFP à Paris.

Dans ce texte, le premier vice-président des FAP, M. Mahamat Issa Idriss, accuse M. Goukouni Queddel d'avoir mené une politique de division et de « complicité avec l'ennemi » (le gouvernement de N'Djamena) et appelle toutes les autres tendances des « forces révolutionnaires tchadiennes > à « prendre leurs responsabilités ».

 Quatre Européens, détenteurs d'armes, expulsés. – Trois Français et un Italien trouvés en possession d'un stock d'armes de guerre out été expulsés, mardi 15 octobre, vers la France après avoir été accusés de complot contre la sécurité de l'Etat tchadien. Deux Français, MM. Diego Sella, exploitant d'une salle de cinéma à N'Djamena, et Di-dier Calbris, et l'Italien, M. Giovanni Moscarelo, avaient été inter-pellés, le 27 avril dernier, après la découverte à leur domicile d'une cinquantaine de fusils d'assaut, de plusieurs caisses de grenades et d'ex-plosifs. Ils avaient été placés en dé-tention à N'Djamena. Le troisième Français, M. François Lopez, exploitant d'une petite maison de com-merce, inculpé samedi dernier de détention d'armes, a été expulsé en même temps que les autres. —

#### Tanzanie

 M. Wakil élu président de Zanzibar. – Candidat du Parti unique, M. Idris Abdoul Wakil, a été élu, dimance 13 octobre, président du Conseil révolutionnaire de Zanzi-bar (État fédéré de Tanzanie et formé par deux îles, Zanzibar et Pemba). Il remplace M. Ali Hassan Mwinyi, appelé à succéder à M. Julius Nyerere à la présidence de la République fédérale de Tanzanie. Les résultats du scrutin, publiés mardi, montrent qu'un tiers des suffrages exprimés étaient des « non », fait rare dans ce type d'élection. (Reuter-AFP).

· Limitation de l'immunité parlementaire d'un député arabe. - Le Parlement israélien a décidé, mardi 15 octobre, de limiter l'immunité de M. Mohammed Miari, accusé d'avoir établi un parallèle entre les présailles d'Israëi. Le vote prive M. Miari, un des sept députés arabes sur les cent vingt membres de la Knesset, du droit de visiter certaines installations militaires et les prisons. La motion à l'encontre de M. Miari avait été déposée par un député du Likoud. - (Reuter.)

#### E.G.P. **Ecole de Gestion de Paris ADMISSION OCTOBRE 1985**

Option M.B.A. reconnue par l'Etat de Californie en 3º année

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS ET CENTRE DE CONCOURS Mme BEN BAHI E.G.P. 3, impasse Royer-Collard, 75005 Paris (métro Luxembourg)

Tél. : (1) 325-63-91

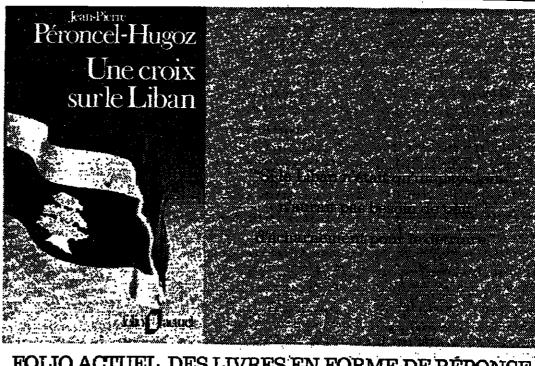

FOLIO ACTUEL DES LIVRES EN FORME DE RÉPONSE.

به المان الأصلي

202 20 N. 1874 gamage, bebilbak Statement of A The designation of the same En a

25 P

OUS MESUREX 1 m 80 OU PLUS SI VOUS ETES MINCE OU FORT Maria Course 40, Av. de in REPUBLIQUE

75011 PARIS

[e].: 355.66.00

#### Pologne

#### Le pouvoir et l'opposition évaluent et interprètent différemment la participation aux élections

De notre envoyé spécial

Carrier of the

W

> Varsovic. - Après un délai assez long pour ressembler à une hésita-tion, les autorités polonaises ont rendu publics, le mardi 15 octobre, les résultats définitifs des élections législatives de dimanche. Le chiffre officiel de participation est de 78,86 %. C'est certes près de 4 % de plus qu'aux élections locales de juin 1984, mais la modestie de ce a progrès » a surpris, après une série de déclarations officielles qui semblaient annoncer un succès plus échatant. Le retard apporté à la publication de la première estimation officielle et la quasi-absence de commentaires peuvent d'ailleurs

Mais, ajoute M. Walesa, les élec-tions sont passées et les problèmes demeurent. « La Pologne, dit-il, a besoin de profondes réformes et d'une impulsion susceptible de rendre l'espoir en un avenir meilleur. » Cette initiative attendue depuis des années de la part d'un pouvoir qui semble souffrir d'un terrible man-que d'imagination viendra-t-elle enfin? Le vice-premier ministre, M. Rakowski, dans un entretien, lundi, avec des journalistes occiden-taux, a été tout, sauf encourageant. Il ne faut s'attendre à aucune initiative spectaculaire, a-t-il expliqué, à aucun geste de libéralisation. Le ponvoir a, selon lui, fait en ce domaine tout ce qu'il avait à faire et passer pour antant d'indices que tout ne s'est pas exactement déroulé « politique d'enente nationale ». c'est-à-dire la politique menée au cours de ces dernières aunées, est

Au-delà de la contestation, prévisible, sur les chiffres, chacune des deux parties a de bonnes raisons de s'estimer satisfaite..

M. Walesa, se fondant sur des résultats « encore incomplets » communiqués par les responsables (clandestins) des opérations de comptage parallèles, a estimé que, dans les grandes villes, de 35 à 50 % des inscrits out boycotté le scrutin et que, dans l'ensemble, le refus de vote avait été aussi important que l'année dernière. Les seules estimations précises publiées jusqu'à présent par Solidarité concernent Var-sovie (60 % de participation) et Gdansk (52 %) — chiffres donnés avant la proclamation des résultats officiels dans ces deux villes, respec-tivement 75 % es 65 %. tivement 75 % et 65 %.

L'examen des résultats officiels fournit en tout cas une indication. Ce sont les villes ouvrières (Gdansk, Nowa-Huta, Lodz) qui ont le moins voté, et les régions agricoles qui ont fourni le plus d'électeurs avec des différences fort importantes. Cela ne surprendra évidemment personne ici, mais confirme tout de même un divorce persistant entre les populations ouvrières et le parti qui en est théoriquement l'émanation.

Peut-on tirer une lecon de cette étrange joute, qui n'avait d'électo-rale que le nom ? Au-delà même de la contestation concernant les chiffres, chacune des deux parties a de connes raisons de s'estimer satissaite. Le pouvoir peut se réjouir ce ce qu'une majorité de la population (une majortié très forte selon lui, faible selon l'opposition) ait ac-cepté de se prêter à un rite destiné à légitimer un système. De plus, pour M. Urban, le porte-parole du gouvernement, ce vote « a consacré la stabilisation du pays ».

#### M. Rakowski et le coureur cycliste

En face, on est en droit, au contraire, de souligner que des mil-lions de Polonais (5,5 millions, selon les chiffres officiels) ont clairement manifesté leur refus de se prêter à un jeu qu'ils acceptaient pourtant dans leur quasi-totalité il y a encore cinq ans (la participation anx élec-tions du printemps 1980 atteignait presque 99 %). C'est là aussi une vaste mouvement d'opposition né en même temps que Solidarité et qui lui a survécu. M. Walesa peut doncestimer que ces élections e confir-ment que le changement intervenu après août 1980 dans les consciences et les comportements des Polonais a un caractère irréver-



John Spécialiste prét-à-porter

grandes tailles.

UNE SEULE ADRESSE: 40, Av. de la RÉPUBLIQUE 75011 PARIS Tál.: 355.66.00

Ouvert du lundi au amedi de 9 h 30 à 19 h Métro Parmentier Parking gratuit

appelée à se poursuivre à présent qu'elle a été couronnée par ces élec-

Personnellement pourtant, M. Rakowski – qui passe pour la tête pensante de l'équipe dirigeante ne s'est pas distingué au cours de cette journée. Il figurait, comme nombre de hauts responsables, sur la liste unique des cinquante personnalités nationales qui n'étaient soumises à aucune concurrence, mais sur lesquelles les électeurs qui en prenaient la peine (une infime majorité) pouvaient rayer des noms. M. Rakowski est ainsi arrivé bon dernier de ce peloton mené comme il se doit par un coureur cycliste, Rys-zard Szurkowski, le général Jaru-zelski se situant, lui, dans la moyenne. Ces performances, il est vrai, ne sont pas très significatives les scores vont de 96 % à 99 % — mais elles sont sans doute suffisantes pour froisser certains égo.

Plus important, en revanche, est obtem par tons les «seconds candidats» censés rivaliser avec les premiers candidats pour chacun des -quatre cent dix autres sièges à pourvoir. Ils ont recueilli en êté élu. La possibilité théorique de choix offerte pour la première fois aux électeurs n'a donc pas été mise à profit : essentiellement parce que, une fois prise la décision de voter, c'est-à-dire d'« accepter », le reste n'avait aucune importance. Et aussi parce que la procédure électorale adoptée et la manière dont ont été

formés les couples de candidats levaient dans la réalité tout intérê à ces choix. Les dirigeants actuels auraient pourtant trouvé là l'occasion de donner un commencement d'existence à ce « renouveau », dont ils se réclament sans cesse. A vouloir une fois de plus être trop prudents, ils ont obtenu le résultat inverse. Malgré tout, les amateurs de

détails significatifs pourront trouver leur bonheur dans l'examen des scores de ces seconds candidats. Le « meilleur » d'entre eux a obtenu 8 % des voix, son nom n'a aucune importance; mais son adversaire, hui, qui a été le plus souvent rayé, est beancoup mieux connu : c'est M. Stanislas Kania, l'ancien premier secrétaire du Parti, prédécesseur immédiat du général Jaruzelski.

JAN KRAUZE.

#### LIVRES -POLONAIS

et livres français sur la Pologne l'Europe de l'Est Catalogues sur demande

LIBELLA 12, rue Saint-Louis-en-File, PARIS-4º Tél : 326-51-09 🗪



763-34-17/227-68-54

#### LE DISCOURS DE M. GORBATCHEV DEVANT LE PLÉNUM DU COMITE CENTRAL « Doubler le revenu national d'ici à l'an 2000 »

De notre correspondant

senté mardi 15 octobre, devant le plénum du comité central, le nouveau programme du parti, les « modifications » à accorter aux statuts de ce demier et « les grandes orientations du développement économique et social de l'URSS jusqu'à l'an 2000 ». Ces trois documents n'ont pas été rendus publics, mais le seront dans les prochains jours et serviront de base de discussion dans toutes les cellules du parti pour la préparation du vingt-septième congrès qui aura lieu en février prochain. M. Gorbatchev a cependant exposé l'essentiel de leur contenu, et son discours est intégralement reproduit ce mercredi

Le comité central a, d'autre part, étu M. Nikolai Talyzine membre sup-

par la *Pravda*,

piéant du bureau politique. M. Talyzine avait été nommé lundi président du comité d'Etat au plan (Gosplan) et premier vice-président du conseil des ministres. Cet ingénieur de cinquante-six ans, spécialiste des té-lécommunications, devient ainsi un des personnages-clés de l'effort entrepris par M. Gorbatchev pour modemiser l'économie soviétique. Le renforcés de l'opération puisque M. Talyzine — à la différence de son prédécesseur, M. Baībakov — assiste désormais aux réunions de l'instance suprême du parti, même si son statut de suppléant kui interdit d'y voter. Cette promotion met d'ailleurs fin à une anomalie. Dans la plupart des pays socialistes, le responsable de la planification, vu l'importance de sa

tâche, siège au bureau politique. Le comité central a d'autre part « libéré Nikolaï Tikhonov, qui a pris sa retraite pour raisons de santé, de ses fonctions de membre du bureau oolitique ». Pour une fois, la raison rvoquée est exacte. M. Tikhonov, qui a été remplacé le 27 septembre à la tête du gouvernement par M. Ryikov, est âgé de quatre-vingts ans et

M. Talyzine, nouveau président du Gosplan, doit mettre en œuvre le plan économique ambitieux du secrétaire général.

Le plénum a enfin pris une mesure technique en annonçant que M. Ryjkov cesserait d'être secrétaire du comité central. Dans le système soviétique, l'appartenance au secrétariat est incompatible avec des fonctions gouvernementales. Les secrétaires du comité central ont en effet un tra-vall quotidien d'exécution et sont à la tête d'une vaste administration, à la différence des membres du bureau politique qui, eux, peuvent « cumu-

Le nouveau programme du parti, tel qu'il apparaît dans le discours de ntation de M. Gorbatchev, est à la fois optimiste et vague. Le contraste est frappent avec le précédent programme rédigé par Khrouchtchev en 1961, qui assignait des objectifs chiffrés perfaitement utopiques à la société soviétique. Le nouveau document a voulu éviter e les détails superflus et les fantaisies sans fondements », a déclaré le secrétaire cénéral.

Proclamant que « le communisme tière », le programme de 1961 an-nonçait l'avènement d'une société quasiment parfaite en URSS dans les vinos appées suivantes. Dès 1971. l'URSS devait connaître la journée de six heures et abolir le travail manuel. En 1981, tout ou presque (trans-ports, logements) devait être gratuit. La production industrielle devait être multipliée par six, la productivité se-rait deux fois et demie supérieure à celle des Etats-Unis et, bien sûr, le niveau de vie américain serait dé-passé. Khrouchtchev visionnaire apercevait même à l'horizon, partout en URSS, des « centres de location d'automobiles », qu'on chercherait

en vain aujourd'hui.... Plus sobrement, M. Gorbatchev a dessiné les grandes lignes d'un programme très général qui peut très bien « tenir un siècle, voire un milé-naire », comme le remarqueit ironiquement un de nos interlocuteurs soviétiques. On prête d'ailleurs au secrétaire général l'intention d'appesecretaire general ristation de appe-ler simplement ce document Pro-gramme du parti, ators que celui de 1961 était officiellement le trolsième programme succédant au premier (1903) et au second (1919). Cette question serait ainsi définitivement

Résumant sa pensée, M. Gorbat-chev a indiqué que ce programme était celui « du perfectionnement pla-nifié et général du socialisme et de la sion de la société soviétique progression de la sociate sometique vers le communisme, sur la base de l'accélération du développement économique et social du peys ». Aucune date n'est fixée, l'avenement de la société communiste parfaite est ainsi repoussé dans un avenir lointain. pour ne pas dire mythique.

Il semble que le programme soit tout aussi vague en ce qui concerne le mouvement communiste interna-tional. Le texte de 1961 fustigeai les « révisionnistes yougoslaves » et affirmait l'impossibilité de « construire le socialisme isolément s. Bref, les Soviétiques avaient « frayé la voie » et « tous les peuples allaient la suivre tôt ou tard ». M. Gorbatchev a été muet, mardi, sur ce sujet.

Il n'a pas davantage expliqué en quoi consistaient les modifications proposées aux statuts du parti qui seraient, en définitive, minin

Le secrétaire général a été un peu plus précis à propos des « grandes l'URSS « jusqu'à l'an 2000 ». Le revenu national (approximativement équivalent à ce qu'on appelle en Oc-cident le PNB) devrait, selon lui, doubler d'ici à l'an 2000, et la producti« Cela permettra de porter le niveau de vie des Soviétiques à un degré litativement nouveau 3, a-t-il 8f-

M. Gorbatchev a fait allusion, au passage, aux « cadres qui ne sont pas encore débarrassés des vieux schémas et d'une gestion extensive de l'économie ». « Tous n'étaient pas psychologiquement prêts à travailler dans les conditions nouvelles »,a-t-il ajouté, visant sans doute, entre au tres, l'ancien président du Gosplan, M. Baibakov. Les mots-clés concernant l'économie sont « accéléra-tion », « intensification », « dévelop-

pement qualitatif >... Le secrétaire général a enfin évo-qué devant le comité central la situation internationale. Il a répété qu'un ement dangereux était apparu dans la politique des grandes puis-sances capitalistes ». Ces dernières, et surtout les Etats-Unis », cher-cheraient à obtenir « une revanche sur le socialisme, au moyen d'une su-périorité militaire ». L'URSS appelle de son côté à « mettre un terme à la course aux armements ». « Maîtrisa les forces du militarisme et de la guerre, assurer une paix durable et une sécurité efficace, tel est le probième capital de notre temps », a conclu M. Gorbatchev.

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### Collection MONDES **EN DEVENIR** -Direction : Edmond Jouve

L'ÉCHO DES MUTATIONS **ET DES ESPÉRANCES** DES PAYS

**DU TIERS-MONDE** 

**Berger-Levrault** 

#### -A TRAVERS LE MONDEalbanie

#### Tass à Tirana

Moscou. - Vladimir Dimitriev, journaliste spécialisé dans les questions des Balkans, a été nommé correspondant permanent de 'agence Tass en Albanie, a annoncé l'agence soviétique, le mardi

Les relations entre Moscou et Tirans, après une longue dégradation, ont été rompues en 1961. De source diplomatique à Moscou, on estime que la nouvelle direction soviétique a décidé d'effectuer par ce biais une sorte de « sondage », avant de tenter un rapprochement avec l'Albanie. Rappelons qu'à la mort d'Enver Hodia, en avril demier, son successeur à la tête de l'Albanie, M. Ramiz Alia, avait rejeté les condoléances soviétiques.

#### BANGLADESH

#### Catastrophe à l'université de Dacca

Dacca. - Cinquante morts et environ trois cents blessés, tel est le chiffre provisoire des victimes après l'effondrement d'un auditorium, dans la soirée du mardi 15 octobre, à l'université de Dacca. Le bâtiment était en réparation et les échaffaudages, ébranlés par de fortes pluies, se sont effondrés alors que des étudiants suivaient une émission de télévision. La radio et la télévision nationale ont interrompu leurs émissions pour lancer des appels aux donneurs de sang. Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours. Mercredi 16 octobre, les décombres n'avaient toujours pas été dégagés. — (AFP, AP.)

#### **JAPON**

#### Télévision, taux d'écoute et mise en scène

Tokyo. - Les Japonais s'interrogent sur l'éthique de leur presse, après le lancement par la police d'un mandat d'arrêt contre un producteur de télévision soupçonné d'avoir incité des adoles cents à la violence pour donner du piquant à un reportage. « Prêt à tout pour une hausse du taux d'écoute », a titré le respectable quotidien Asahi, commentant un incident qu'il croit significatif d'un

Des milliers de téléspectateurs outragés avaient déjà mis en cause un certain journalisme, en juin demier, après avoir vu une trentaine de reporters, photographes et cameramen filmer sans intervenir, pendant de longues minutes, un assassinat perpétré sous leurs yeux (le Monde du 20 juin). Une télévision privée est cette fois accusée d'avoir elle-même mis en scène la violence. La police a lancé, la semaine dernière, un mandat d'arrêt contre un producteur de la chaîne TV Asahi, M. Tsutomu Nakagawa, âgé de trente-trois ans. Il est accusé d'avoir payé un ancien chef de bande pour qu'il provoque une agression, filmée par les caméras et incor-porée ensuite à un reportage sur la délinquance juvénile.

La concurrence n'est pas étrangère à ce genre d'excès. Entièrement financées par de grandes sociétés industrielles et commerciales, cinq chaînes privées rivalisent jour et nuit, à Tokyo, pour conquerir un public nombreux et surtout pour se partager d'énormes recettes publicitaires. - (AFP.)



**Nouvelle Collection** Vernissage Costumes Super Cent

75, Faubourg Saint-Honoré. Paris 8e

# POST-IT NOTE **N'EST PAS UNE PIECE** D'AVANT-GARDE.



#### Enquête

Les logiciels gratuits! En inventant de nouveaux réseaux de diffusion, les utilisateurs écrasent le prix du logiciel, jusqu'au "freeware" le logiciel carrément gratuit.

17 F. EN VENTE PARTOUT.

POST-IT NOTE **N'EST PAS UNE THEORIE** ECONOMIQUE.



# politique

#### A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### Télévisions privées : l'opposition met en garde les contractants éventuels

mardi 15 octobre, à approuver le projet de loi autorisant la création de télévisions privées en France. Une fois encore, la droite et les comistes se sont retrouvés unis dans l'opposition, mais pour des raisons diamétralement ées : la première reproche au gouvernement de laisser encore trop de place à l'Etat dans le contrôle de ce que les socialistes qualifient de « nouvel espace de liberté » ; les

votre projet, mais, en fait, elle l'appelle de ses vœux. Il prépare le terrain à MM. Giscard, Barre et Chirac », a affirmé M. Muguette Jacquaint (PC, Seine-Saint-Denis). Pour bien montrer son opposition irréductible, le PC a déposé une question préalable, procédure dont l'adoption aurait entraîné la nondiscussion du projet et qu'il n'avait ntilisée qu'une fois depuis son départ du gouvernement. Les critiques de M. Georges Hage (PC, Nord) ont été simples : « Oui à des *télévisions locales* », mais les socialistes les livrent « à la loi de l'argent et au dogme de la rentabilité financière », cela à des « fins partisanes » et « dans un souci de déréglementa-

La réponse de M. Jean-Jack Queyranne a été tout aussi simple : l'attitude du PC est . frileuse . et d'arrière-garde » ; à l'inverse de la droite, qui veut « démanteler le service public » pour « laisser libre cours à la loi du marché », les socialistes veulent en faire - un élément essentiel de [leur] politique audiovisuelle », « L'ouverture que nous pratiquons aux sociétés privées est progressive, cohérente et maîtrisée. pour aboutir à « une économie mixte de l'audiovisuel », a déclaré M. Ouevranne. La droite, qui ne pouvait être d'accord avec les arguments des uns et des autres, a laissé la gauche régier cette affaire en famille, en ne prenant pas part au vote sur cette question préalable, repoussée par 276 voix (PS), contre

Les critiques du RPR et de l'UDF sont, en effet, d'un autre ordre. Ils sont, eux, pour les télévisions privées - «l'idée est de nous», a dit M. Péricard, - mais si « la direction est boune », comme l'a dit M. Madelin, ela route que vous suivez est bien tortueuse et ne nous éloigne que de peu du point de départ. D'abord parce que la liberté de créamée dans un carcan». a affirmé M. François d'Aubert (UDF, Mayenne); ensuite parce que ce projet permet surtout au pouvoir de créer deux nouvelles chaînes nationales « confiées à ses amis », puisque l'autorisation d'émettre ne leur sera seconds, à l'inverse, jugent que la puissance publique abandonne trop de ses prérogatives

« aux puissances d'argent ». Les opposants quels qu'ils soient, ne sont pourtant pas trop gênés par ce texte : ils sont, en fait, persuadés qu'il ne sera pas appliqué. Le RPR et l'UDF le disent ouvertement, en préve-

nant que, revenus aux affaires, ils ne se sentiront en rien liés par cette nouvelle législation,

d'Etat aux techniques de la communication, marque l' « achèvement du processus » de libéralisation des ondes entrepris depuis 1981. M. Alain Billon (PS, Paris), rapporteur de la commission des affaires culturelles, y voit, aussi, le début de la reconnaissance d'une possible

accepté de jouer le jeu ave lui. « Nous avons trouvé les moyens juridiques de faire sauter les verrous que rous mettez », a prévenu M. Michel Péricard (RPR, Yvelines), et M. Alain Madelin (UDF, He-et-Vilaine) a terminé sa mise en garde à l'adresse de ceux qui accepteraient des autorisations de diffusion du gouvernement actuel en lançant : «A bon

«La droite fait la fine bouche sur pas accordée par la Haute Antorité milieu en appuyant un texte qui, stratégie « multimédias » pour les otre projet, mais, en fait, elle de la communication audiovisuelle, pour M. Georges Fillioud, secrétaire groupes de presse, l'impossibilité de presse, l' d'un anarchie des ondes et d'une concurrence sauvage, une cohérence avec les techniques nouvelles (câble et satellite de transmission). La discussion des articles du pro-

> iet a confirmé les divergences d'ana lyse des uns et des autres, mais, anssi, que, sur des points important la réflexion du pouvoir n'est pas encore menée à son terme. La Haute Autorité peut être satisfaite de l'opposition, qui, pourtant, jusqu'alors, ne lui avait pas ménagé ses critiques. Elle aurait voult accroître son rôle, notamment en lui confiant une mission de contrôle de TDF. Les députés socialistes avaient d'ailleurs envisagé de lui confier le soin de surveiller le coût de ce ser vice public de diffusion aux sociétés émettrices ; mais ils se sont rangés à l'avis du gouvernement, qui a pré-féré consier cette tâche au Conseil national de la communication audio visuelle, lequel devra aussi donner son avis sur l'établissement des fré ences disponibles. La droite a durement contesté ce choix, M. d'Aubert qualifiant de « Parle ment croupion » cet organisme créé en 1982. M. Péricard y a vu une preuve de manque de confiance dans la Haute Antorité.

RPR et UDF se sont élevés contre e monopole de diffusion accordé à TDF. « La voie hertzienne n'appar-tient pas à l'Etat », a dit M. Madelin, qui sonhaite que les télévisions privées puissent diffuser ellesmêmes leur programme.

La commission, avec le soutien du avernement, a rendu obligatoire la « déclaration préalable » des ser-vices de diffusion audiovisuelle interne à un lieu privé (grands magasins, hôtels, etc.). M. Billon a tenu à ce one soit clairement rendue possible l'appartenance d'une télévision privée à un réseau. M. Fillioud est d'accord avec ce principe, mais il diverge avec le rapporteur sur les conditions de définition de la « programmation propre - dont devra disposer une télévision locale pour ne pas être le simple relais d'une

Les collectivités locales pourrontelles être, isolées ou groupées, majo-ritaires dans une télévision locale? M. d'Aubert aurait voulu leur interdire toute participation; il était le scul de son avis. M. Péricard, le ministre et les députés socialistes voulaient tous éviter la « TV-Monsieur-le-maire », mais recon-naissent que la solution n'est pas évidente : elle sera cherchée avant la deuxième lecture.

M. Billon a fait remplacer la notion de « monopole » par celle de « position dominante » dans l'analyse que devra faire la Haute Autorité des situations locales pour éviter qu'un groupe de presse ne soit le maître de l'information dans une région. Il a, aussi, fait préciser qu'une télévision locale devra disposer immédiatement de sa « propre équipe rédactionnelle». Enfin, il a fait étendre à l'andiovisuel les règles imposées à la presse écrite pendant les campagnes électorales.

THIERRY BRÉHIER,

■ Le conflit PS-PCF à Rennes. - Les élas communistes de Rennes out indiqué, mardi 15 octobre, que les sanctions prises à leur encontre par le maire, M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la santé (le Monde du 16 octobre), sont « injustifiées et antidémocratiques », mais qu'ils « entendent rester dans la majorité municipale » (au sein de laquelle ils détiennent neuf sièges sur quarante-cinq).

# INSTITUT PRIVÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES HUMAINES Depuis 1953 SCIENCES PO ENTREE EN AP AUTSUL: 6 ctv. Léch-Heuzey 75016 Ports 164, 224,10,72+

#### L'arme secrète

Un à zéro : dans la course de vitesse engagée pour la mise en place des télévisions privées, l'opposition a laissé au gouverne ment le gain de la première man-che. Députés UDF et RPR, aidés par un Parti communiste opposé à toute déréglementation, auraient pu bloquer l'examen du projet de loi le 15 octobre et renvoyer le débat à la fin de novembre. Ils auraient ainsi compromis tout l'équilibre du plan gourvernemental et largement hypothéqué l'installation des deux seaux de télévision multivilles. Mais comment assumer la responsabilité d'un blocage aux yeux d'une opinion qui attend de ouvelles images ?

mais par le gouvernement.

La Haute Autorité

choyée par la droite

Attaqué à droite et à ganche, le PS s'est souvent défendu, en voyant

là la preuve qu'il était dans le juste

A l'obstruction, l'opposition a préféré la dissuasion. « Nous lancons un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de suivre le gouvernement, a déclaré en ostance M. Michel Péricard (RPR). Nos juristes ont trouvé les moyens d'empêcher que le paysage audiovisuel ne soit ver-rouillé à leur profit. » En concentrant ses attaques sur le France, propriétaire, au nom de l'Etat, de toutes les fréquences de radiotélévision, M. Alain Madelin (UDF) a levé volontairement un coin du voile sur cette arme secrète : il propose d'exclure ces fréquences du domaine public.

qu'inquiéter tous les investisseurs privés, qui se lancent aujourd'hui dans l'aventure difficile de la télévision. Si l'Etat n'est plus propriétaire des ondes, la régime des concessions n'offre plus aucune protection aux promoteurs des réseaux multivilles. Toutes les cartes pourraient être redistribuées après mars 1986. pour les chaînes victimes du

La manaca est habile. Il n'est

changement de paysage !

pas exclu qu'elle ne se révèle à l'usage une arme à double tranchant. Dans ce cadre ultraréalementation des fréquences et la police des ondes dont M. Madelin reconnaît pourtant la nécessité ? Quel sera le sort du satellite de télévision directe pour lequel M. Péricard justifie la tutelle de l'Etat ? Comment asseoir la légitimité du service public, même si l'opposition entand le réduire à une seule chaîne de radio et de télévision ? Comment, enfin, assurer une certaine pérennité à toutes les entreprises candidates au rachat d'une chaîne publique qui ne manqueront, pas à leur tour, de réclamer des garanties contre une possible alternance politi-

A toutes cas questions, les iuristes de M. Péricard devront apporter des réponses précises, si l'opposition veut réussir à figer le paysage audiovisuel jusqu'à

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

#### LE CNIP CHOISIT L'ALLIANCE AVEC LE RPR

Le Centre national des indépen dants et paysans (CNIP), réuni le mardi 15 octobre en comité directeur, a décidé de « constituer avec le RPR, si une place suffisante [[m]] était faite, des listes d'alliance, afin de faire élire des candidats qui défendront et appliqueront dans les assemblées nouvelles [Assemblée nationale et conseils régionaux] le programme et les positions du mou-Après avoir envisagé de s'associer

au Front national dans une - union des droites» ou de constituer «le noyau d'un rassemblement des divers droite » avec des clubs et des mouvements d'opposition tels que les comités d'action républicaine de M. Bruno Mégret ou l'UNIR de M. Jean-Maxime Lévêque, le CNIP a donc choisi par 29 voix contre 27 l'alliance privilégiée avec le RPR.

Le mouvement qui souhaitait obtenir du RPR quelque vingt-cinq candidats en position d'éligibilité n'en déplore pas moins que ses revendications soient peu prises en compte par le parti de M. Chirac, qui ne devrait lui accorder que trois on quatre places éligibles en ses ou quatre places éligibles sur ses listes et qui a refusé à M. Malaud, président du CNIP, la tête de liste en Saôno-et-Loire.

#### APRÈS LES DÉCLARATIONS DE M. DEMARQUET AU « MONDE »

#### «Tout est faux»

#### affirme le président du Front national

Après les déclarations faites au Monde par M. Jean-Maurice jugée, il n'y a pas à y revenir. et, l'ancien député poujadiste du Finistère, contre M. Jean-Marie Le Pen, son ancien compagnon d'armes, le Front national faisait savoir, mardi après-midi 15 octobre, par la voix de l'attachée de presse de son président, que celui-ci n'y répondrait pas avant «L'heure de vérité», dont il devait être mercredi soir l'invité sur Auteune 2 : « C'est tellement diffamant, déclarait M= Ariane Biot, que M. Le Pen ne va pas peráre son temps à s'expliquer de nombreuses fois. Il s'expliquera à « L'heure de vérité » si la question lui est posée, et cela suffira.»

M. Le Pen a fait toutefois, personnellement, deux déclarations. Au Quotidien de Paris, le président du Front national a notamment indiqué, à propos de M. Demarquet : «Si l'homme n'était pas un aliéné notoire, ce serait le valoriser en donnant le moindre commentaire. Tout est faux (...). Il est fêlé. Politique-ment, il a été tixiériste, poujadiste, gaulliste, giscardien, il s'est pointé aux barricades [en janvier 1960 à Alger], où il n'avait rien à faire (...), a fait un an de prison pour l'OAS, dont il n'était pas membre : il se met touiours par raccroc sur la photo de famille. Il a été utilisé avec quelques autres fèlés pour une opération de guerre politi-que. » Mais, alors, pourquoi avoir gardé M. Demarquet si longtemps dans son entourage? A cette question, M. Le Pen répond : « On ne jette pas un vieux chien, même s'il a des puces. C'est un vieux camarade pour lequel j'ai gardé une certaine

Le président du Front national déclare également dans les colonnes du Parisien libéré : « C'est infiniment attristant. Mais que voulezvous, il y a les gens respo les autres, les psychotiques. On ne porte pas plainte contre des gens

and the second

T. L. C. C.

The state of the last

S Mary in livery of the book

<sup>10,00</sup> عق

eren interna

At him and a

Employed Street Co

PERSONAL PROPERTY.

The same of the same of the

4

State Committee Committee

Bright St. Commence of the second

The state of the sea of the sea

And the office of the state of

36 5671 238 C1.6

And the second

Control of the Part of the Par

1.11

Section 4 2 24 6

A. 432

4

2 2 2 2

To 12 To 18

اللائد : : .

An micro d'Europe I, M. Pierre Poujade, dont MM. Le Pen et Demarquet unt été deux des partisans les plus actifs en 1955 et en 1956 affirmait, mardi soir : «Je pense que le portrait que fait le doc-teur Demarquet de Jean-Marie Le Pen, c'est à quelque chose près le portrait que seraient tous les gens qui l'ont comm. Je trouve étonnant que M. Demarquet ait attendu aujourd'hui pour le saire. Peut-être aujoura mu pour le jaire. l'eut-être y a-t-il eu un déclic qui s'est fait. Il y a au Front national des remous intérieurs qui se font, et cela va aller en s'amplifiant fatalement. Cette querelle va servir à la clarisication, et ce règlement de comptes ne m'étonne pas; il y en aura

#### M. Labbé (RPR): les Français font le tri

Quant à M. Claude Labbé, président du groupe RPR de l'Assemblée nationale, il estimait, dans les cou-loirs du Palais-Bourbon, que « à l'approche des élections législatives les Français se rendront compte de l'enjeu, font le tri dans leurs idées ». Il ajoutait : «Le succès de M. Le Pen et du Front national est venu essentiellement de l'exasnération des Français qui reprochaient à l'opposition classique une certaine mollesse. Depuis quelque temps le RPR et l'UDF ont montré leur vivacité et leur sens des responsabilités, et les Français aujourd'hui vivent un peu comme s'ils étaient déjà en mars 1986. Ils veulent donner à l'opposition les responsabilités du pouvoir et ils se rendent compte que dans cette circonstance le Front national est dans une situation un peu équivoque : le Front national est une force d'opposition et per-sonne ne voit comment elle pourrait devenir une force de gouverne

### DANS LA PRESSE PARISIENNE

#### « Le labyrinthe des impostures »

Vedette audiovisuelle de la réjoniront des « dommages » que la cible de la presse écrite. Jean-Michel Helvig, qui signe l'éditorial de Libération, juge que le président du Front national est « pris dans le labyrinthe des impostures qu'il entretient avec l'opinion (sinon avec id-même), depuis qu'il est entré dans la vie publique ». Constatant que M. Le Pen est le seul homme politique à faire « l'objet d'une vindicte aussi poussée venue de son propre camp », Jean-Michel Helvig observe que « si l'on peut faire illusion à l'extérieur, on échappe plus difficilement au regard des siens ». Toutefois, pour Jean-Michel Helvig, c'est l'« incompétence » de M. Le Pen sur les dossiers économiques et sociaux qui est « plus por-teuse d'essoufflement (...) que les incontinences diverses de son

Après avoir estimé que M. Jacques Chirac est de ceux qui se

TOMBOLA UNIVERSITAIRE JOSEPH GIBERT GAGNEZ une 205 Peugeot (sans obligation d'achat) 26-30 BOULEVARD St-Michel

pour M. François Mitterrand, « tout est bon qui profite à l'extrêmedroite et muit par là même à la droite », Philippe Tesson souligne dans le Quotidien de Paris que « l'extrême droite sait une nouvelle fois la preuve de son incapacité à dominer des puisions qui n'ant rien à voir avec le politique ou l'idéologie ». A ses yeux, le « danger » n'est pas tel-lement dans le rassemblement d'une force politique organisée, tel le Front national, que « dans la dissé-mination parmi l'ensemble de la société (...) et de sa représentation politique (du RPR au PC et de l'UDF au PS) des ferments idéolo-siques et sulvants des la filles giques et culturels dont les discours de Le Pen ne sont que les formes

A côté d'un article de Bernard Pellegrin, qui affirme que « Le Pen est un parvenu qui a su faire oublier qu'il était un vieux cheval de extrême droite pour imposer l'image d'un bourgeois honorable, respectable, qui parle la langue du bon sens », le Matin publie le témoignage d'un ancien artisan, sympathi-sant RPR, devenu chef d'une section locale du Front national dans le Vaucluse. Ce témoin, anonyme, dénonce le « système féodal » et « régalien », qui régit le fonctionne-ment du parti de M. Le Pen.

**ENCYCLOPEDIE DES LEGISLATIONS ARABES** 

(en langue Arabe)

redigee par Maitre Mohamed Ben Younis

- Plus de 75000 pages de grand format, réparties en 140 volumes, dont les 70 premiers ont déjà paru, ainsi que leur Supplément No 1 et l' Index Général en trois volumes.

- Collection complète des Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés, Décisions, Statuts, Conventions et Accords Internationaux, actuellement en vigueur dans 23 Etsts Arabes.

-L'INVENTAIRE COMPLET DES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS ARABES.

Distribuée en Algérie par: ENA.L., Enterprise Nationale du Livre, Division du Livre Arabe, 11 bis, Rue Larbi ben M'hidi, Tél. 636094 et 649612, Alger, ALGERIE.

Distribuée en Europe par: PRINTING ARTS Ltd, B.P. 14030, Athènes 115 10, GRECE.

#### A NANTES : le maire (RPR) «réorganise» le secteur socioculturel

Situations 1986

De notre correspondant

Nantes. - La mise au pas entreprise au lendemain des municipales de mars 1983 se poursuit. Après sa victoire sur la gauche, le maire, et sénateur, Michel Chauty (RPR) s'était immédiatement distingué en faisant des coupes claires dans le domaine de la culture : fermeture du Centre de ressources audiovisuel récemment créé, licenciement du personnel de la Maison de la culture, subvention supprimée à la troupe semi-professionnelle La Chamaille semi-professionnelle La Chamaille... Aujourd'hui, c'est tout le secteur du socioculturel qui est «réorganisé».

Personne n'est dupe à Nantes des lité qui reprend à son compte le constat fait à droite en 1981 : «Socioculturel égale bouillon de culture de gauche.» Mais le maire de Nantes en tire les leçons avec une singulière conviction. Il inquiète particulièrement les quelque cent quarante salariés de l'Office des centres sociaux (les Maisons de quartier) ainsi que ceux de la Fédération des centres de loisirs (qui regroupe pourtant en son sein les catholiques de l'Union française des centres de vacances (UFCV) et les lates de FRANCAS).

Même si la municipalité affirme qu'il n'y aura pas de licenciements, ces salaries ne comprennent pas que Pon casse une activité qui marchait bien. En fait, la mairie a mis en

• ERRATUM. - M. Yves Lebas, ancien délégué général auprès de M. Jospin, qui n'était pas mentionné, dans l'article du Monde Aujourd'hui (daté 13-14 octobre), intitulé « Jospin, comme un poisson dans l'eau », fait partic des « conseillers particuliers » du premier secrétaire du PS. Ceux-ci sont donc sept et non six et c'est par erreur que son nom a été omis.

place une agence dont le but est de fédérer des comités de quartier (il y en aura sept au le janvier) qui sont les futurs employeurs du personnel socioculturel et éducatif. Cette association est dirigée par M. Eric Schlag den Hauffen, administrateur de l'Institut de formation à l'animation culturelle, fondé en 1976 et pro-che du RPR. Pour hii, «la gauche ne doit pas avoir le monopole de la culture ».

L'embauche du personnel et la politique d'animation relèveront désormais des comités locaux. C'est une mainmise sans précédent sur le secteur socioculturel», décla-rent les syndicats CFDT et FEN. Les manifestations de rue n'empêchent cependant pas le maire de poursuivre sa route et de pénaliser tout ce qui est de conleur rose ou rouge. La CSF (Confédération syn-dicale des familles), la CSCV (Confédération syndicale du cadre de vie) ainsi que la Ligue des droits de l'homme viennent d'en faire les frais : leur bail ne sera pas renouvelé le 31 octobre. Raison : ce ne sont pas des associations spécifiques

YVES ROCHECONGAR.

. MARNE : M. Taittinger conduira une liste indépendante d'opposition. – M. Pierre-Emmanuel Taittinger (RPR), conseiller général du canton de Reims I et fils de M. Jean Taittinger, ancien ministre, a annoncé qu'il conduira une liste indépendante d'opposition aux prochaines législa-

Estimant que « le monde politi-que de droite comme de gauche ne se renouvelle ni en hommes, ni en idées », M. Taittinger se propose de représenter la Marne - par une voix indépendante - et précise qu'il conduira sa liste d'e opposition au gouvernement actuel . avec « une volonté d'union et de rassemble-

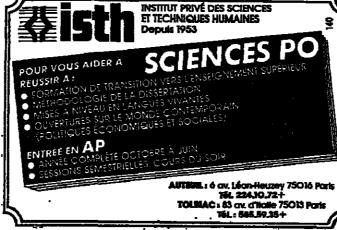

الله الأعلى



#### UN SONDAGE SUR L'IMAGE DU FRONT NATIONAL

# L'« effet Le Pen » devient un effet-repoussoir

Au fur et à mesure que les Français se fout une idée de plus en plus précise du Front national, la progression du parti de M. Jean-Marie Le Pen semble freinée. Tel est le principal enseignement du sondage de la SOFRES, réalisé pour le Monde et Antenne 2, dont nous publions ci-dessous les résultais.

A STATE OF THE

. "--

cir s attosti

Cette enquête tend à confirmer que l'« effet Le Peu» rencontre aujourd'ini ses limites, après avoir culminé aux élections européennes en juin 1984 et légèrement ralesti aux cautonales de mars dernier.

Si l'image que se font les Français du Front national et de son président apparaît plus claire, elle est aussi de plus en plus contrastée et de plus en plus contestée. Les thèses véhiculées par M. Le Pen apparaissent ainsi en recul. En octobre, les Français qui se déclarent globalement d'accord avec les idées du parti d'extrême droite sont un pen moins nombreux qu'il y a un an (23 % coutre 26 %), alors que ceux qui affichent leur désaccord sont beaucoup plus nombreux (67 % contre 57 %). Le clivage s'accentue, en particulier, sur les deux principaux chevaux de bataille du Front national : la dénonciation de l'immigration et l'exploitation de la psychose sécuritaire. Le parti de M. Le Pen continue de marquer des points sur ces deux terrains : 31 % des personnes interrogées (contre 28 % en mai 1984) approuvent ce que dit le chef de file sur l'immigration et 29 % (contre 26 %), ce qu'il dit sur la sécurité et la justice. Mais, sur ces deux thèmes, se nombre de ceux qui désapprouvent son diacours s'accrost beaucoup plus

vite: 51 % (contre 43 %) en ce qui concerne les immigrés et 44 % (contre 33 %) en ce qui concerne la sécurité. L'image du Front national est, au bout du compte, très négative. Il est révélateur, notamment, que M. Le Pen et son parti soient jugés racistes par 62 % des personnes interrogées et dangereux pour la démocratie pour 50 % d'entre elles. Cette double appréciation illustre l'échec des efforts déployés par M. Le Pen pour essayer de banadiser ses thèses, gommer les aspérités de son discours traditionnel et élargir son audience électorale.

Quoi qu'en dise M. Le Pen le Front national n'est pas devenu aux yeux de la plupart des Français un parti comme les autres : il est rejeté à l'extrême droite par la grande majorité des sympathisants de l'UDF et du RPR eux-mêmes, alors que M. Le Pen recherche justement, en priorité, les suffrages de ces électeurs-là.

Certes, le Front national demeure bien implanté dans le terreau politique, puisqu'il continue de disposer d'un potentiel de 10 % des intentions de vote, mais il n'apparaît plus porté par un courant ascendant. La multiplication des réactions suscitées depuis un an par son émergence spectaculaire dans la vie politique et résumées par le succès des campagnes organisées sous l'égide de SOS-Racisme n'est sans doute pas étrangère à ce coup d'arrêt et à la conclusion qui s'en dégage : l'« effet Le Pen » devient apparemment un effet-repoussoir.

A. R.

#### Giobalement en désaccord

Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord avec les idées défendues par Jean-Marie La Pen, assez d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord ?

|                                                  | Rappel enquête<br>SOFRES-LICRA<br>novembre 1984 | Octobre 1985 |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--|
| Tout à fait d'accord  Assez d'accord             | 22 25                                           | 4<br>19 } 23 |  |
| Plutôt en désaccord     Tout à fait en désaccord | 18<br>39 57                                     | 18<br>49 67  |  |
| - Sans opinion                                   | . 17                                            | 10           |  |
| •                                                | 100 %                                           | 100 %        |  |

Les idées sur lesquelles le président du Front national mène campagne recueillent, globalement, moins d'approbation et beaucoup plus de désapprobation qu'il y a un an Parmi les personnes qui se déclarent d'accord avec ces idées il y a plus d'hommes que de femmes {26 % contre 20 %}. C'est parmi les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans que M. Le Pen trouve ses partisans les plus nombreux (27 %), mais plus on monte dans la pyramide des des moins ses idées progressent dans les sprits. C'est, d'autre part, dans les familles d'artisans, de commerçants, de chefs d'entreprise que les idées du Front national sont les mieux reçues (32 %), puis chez les employés (27 %). Les agriculteurs sont les plus imperméables (16 % seulement se déclarent d'accord avec ses idées).

#### Les immigrés d'abord

Plus précisément, approuvez-vous ou désapprouvez-vous (1) les prises de position de Jean-Marie Le Pen sur...

|                                                                 | Rappel enquête<br>Presse de province<br>SOFRES mai 1984 |                  |                 | Octobre 1985 |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                                                 | Аррговие                                                | Désap-<br>prouve | Sans<br>opinion | Approuve     | Désap-<br>prouve | Sans<br>opinion |
| • Les immigrés                                                  | 28                                                      | 43               | 29              | 31           | 51               | 18              |
| <ul> <li>La sécurité et la justice</li> </ul>                   | 26                                                      | 33               | 41              | 29           | 44               | 27              |
| La lutte contre le commu-<br>nisme                              | 25                                                      | 37               | 38              | 20           | 51               | 29              |
| Les critiques contre le RPR     et l'UDF                        | 9                                                       | 42               | 49              | 8            | 60               | 32              |
| Les critiques contre la classe politique                        | -                                                       | _                |                 | 12           | - 55             | 33              |
| <ul> <li>La défense des valeurs tra-<br/>ditionnelles</li></ul> | -                                                       |                  |                 | 24           | 43               | 33              |

#### (1) Les chiffres du tableau expriment des pourceutages.

Bien que les Français qui désapprouvent les prises de position de M. Le Pen sur l'immigration et la sécurité soient beaucoup plus nombreux que ceux qui les approuvent, ces deux thèmes restent porteurs pour le Front national, qui recueille plus d'approbations qu'un an auparavant alors que contraire, son anticommunisme fait moins recette. Les personnes âgées de cinquante à cinquante-quatre ans sont les plus sensibles aux thèmes du Front national sur l'immigration (35 % d'approbations), de même que les artisans, commerçants, chefs d'entreprise (41 %), les ouvriers (32 %), les retraités et autres « inactifs » (32 %). Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont également les plus sensibles aux thèses de M. Le Pen relatives à la sécurité (38 %) et à la lutte contre le communisme (28 %). Les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans sont eux aussi particulièrement sensibles à la question de la sécurité et de la justice (32 % d'approbations).

En revanche, les personnes interrogées sont de plus en plus nombreuses à désapprouver les critiques contre le RPR et l'UDF. Les approbations, sur ce terrain, ne dépassent pas les 10 % (chez les jeunes, les ouvriers, les employés).

#### A l'extrême toute l

Avec laquelle de ces deux opinions êtes vous le plus d'accord ?

|                                                                                                                                                                                                  | Rappel enquête<br>presse de province/<br>SOFRES, mai 1984 |                           |                           | Octobre 1985 |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | Exagnible                                                 | Sympethi-<br>state<br>UDF | Sympathi-<br>sarés<br>RPR | Ensamble     | Sympathi-<br>sants<br>UDF | Sympathi<br>sants<br>RPR |
|                                                                                                                                                                                                  | %                                                         | %                         | %                         | %            | %                         | %                        |
| Jean-Marie Le Pen fait partie de l'opposition au même titre que les dirigeants du RPR et de l'UDF     Jean-Marie Le Pen se situe à l'extrême droite, il ne peut pas être confondu avec le RPR et | 21                                                        | - 22                      | 30                        | 15           | 17                        | 21                       |
| TUDF                                                                                                                                                                                             | 57                                                        | 66                        | 59                        | 68           |                           |                          |
| Sans opinion                                                                                                                                                                                     | 22                                                        | 12                        | 11                        | 17           | 10                        | 14                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 100                                                       | 100                       | 100                       | 100          | 100                       | 100                      |

Les plus convaincus que M. Le Pen se situe à l'extrême droite et ne peut donc être confondu avec le RPR et l'UDF sont les cadres supérieurs (80 %), les employés (65 %) et les agriculteurs (64 %). Les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise le pensent aussi, dans leur majorité (60 %), mais c'est dans leurs rangs qu'on trouve aussi les Français qui sont les plus nombreux à penser le contraire (25 %).

#### Assurément racistes !

Certains estiment que la Front national et Jean-Marie Le Pen sont racistes, d'autres qu'ils ne le sont pas. Personnellement, qu'en pensezvous ?

| Ils sont racistes     Ils ne sont pas racistes     Sans coinion | 62<br>19<br>19 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                 | 100 %          |

A l'exception des électeurs du Pront national, peu de Français nient le racisme des positions du parti de M. Le Pen. Les jeunes de vingt-cinq à trente-quatre ans sont les plus nombreux à affirmer le caractère raciste de ses thèses (67 %), de même que les cadres supérieurs (75 %), les employés (66 %) et les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (58 %). 83 % des sympathisants du PCF pensent la même chose, ainsi que 79 % des sympathisants du PS, 56 % des sympathisants de l'UDF et 51 % des sympathisants du RPR.

#### Attention, danger I

Pensez-vous que le Front national et Jean-Marie Le Pen représentent un danger pour la démocratie en France ?

|                                                           | presse de pro- | Rappel enquête<br>presse de pro-<br>vince/SOFRES<br>mai 1984 * | Octobre<br>1985 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - 0.4 7                                                   | %              | %                                                              | %               |
| Oui, ils représentent un danger  Non, ils ne représentent | 38             | 43                                                             | 50              |
| pas un danger                                             | 43             | 44                                                             | 34              |
| ● Sans opinion                                            | 19             | 13                                                             | 16              |
|                                                           | 100            | 100                                                            | 100             |

\* En octobre 1983 et en mai 1984, le texte exact de la question était : « Pensezvous que l'extrême droite représente actuellement un danger pour la démocratie en France ? »

Les personnes interrogées pensent, dans leur majorité, que le Front national et M. Le Pen représentent un danger pour la démocratie en France mais elles sont, sur ce point, plus partagées que sur le degré de racisme des thèses du parti d'extrème droite. Chez les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise, le débat n'est d'ailleurs pas tranché: 44 % pensent qu'il y a danger et 45 % qu'il n'y en a pas. Dans les autres catégories professionnelles la plupart des interrogés estiment qu'il y a danger. L'analyse de l'enquête suivant la préférence partisane des personnes interrogées montre que les sympathisants de l'UDF sont, eux aussi, partagés (43-43) alors que ceux du RPR sont plus nombreux à estimer que le Front national représente un danger que ceux qui pensent le contraire (47 contre 42).

#### La question des alliances

S'ils n'ont pas la majorité à eux seuls en mars 1986, souhaitezvous que le RPR et l'UDF...

|                                              | Ensemble | Sur 100<br>sympathisants<br>UDF | Sur 100<br>sympathisants<br>RPR |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fassent un accord avec le     Front national | 14       | 21                              | 28                              |
| le Parti socialiste                          | 43       | 40                              | 33                              |
| ● Nii'un nii'autre                           | 27       | 27                              | 30                              |
| Sans opinion                                 | 16       | 12                              | 9                               |

Quels que soient leur sexe, leur âge, leur catégorie professionnelle, les Français interrogés souhaitent, dans leur majorité, que le RPR et l'UDF s'allient plutôt avec les socialistes, en mars 1986, qu'avec le Front national. C'est parmi les personnes de vingt-cinq à trente-quatre ans que l'on trouveles plus fervents partisans d'un tel rapprochement éventuel (47 %), ainsi que chez les employés (45 %), les cadres supérieurs (44 %) et les retraités (44 %).

#### Les intentions de vote

Pour les prochaines élections législatives, laquelle de ces phrases assond le mieux à ce que yous pensez ?

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Je suis sûr de voter pour la liste du Front national (de JM. Le Pen) Je voterai sans doute pour la liste du Front national mais je peux encore changer d'avis Je ne voterai sans doute pas pour la liste du Front national, à moins que je ne change d'avis Je suis sûr de ne pas voter pour la liste du Front national Sans opinion Sans opinion | 3<br>7<br>9<br>71<br>10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                     |

Permi les raisons suivantes, qui peuvent conduire à voter pour la liste du Front national, quelles sont calles qui vous paraissent les plus importantes ?

| Importantes r                                                                                     |          |                                                         |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                   |          | La proximité<br>à l'éga<br>du Front na                  |                                                   |  |
|                                                                                                   | Ensemble | Sûr de voter<br>pour la liste<br>du Front<br>national * | Votera<br>sans doute<br>pour le<br>Front national |  |
| Se prononcer pour la diminu-<br>tion du nombre d'immigrés<br>en France  Réclamer des mesures plus | 46       | 96                                                      | 68                                                |  |
| sévères contre l'insécurité et la délinquance                                                     | 38       | 60                                                      | 52                                                |  |
| dans la maison France  Lutter contre le développe-                                                | 21       | 48                                                      | 41                                                |  |
| ment du communisme                                                                                | 12       | 24                                                      | 13                                                |  |
| sement possible au gouver-<br>nement de gauche                                                    | 10       | 8                                                       | 13                                                |  |
| actuelle de droite comme de gauche                                                                | 9        | 28                                                      | 7                                                 |  |
| ment à l'égard de l'opposi-<br>tion classique (UDF-RPR)                                           | 5<br>26  | <b>4</b><br>-                                           | 4<br>6                                            |  |
|                                                                                                   | (1) %    | (1) %                                                   | (1) %                                             |  |

(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses.

En reison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence.

Les intentions de vote en faveur du Front national s'établissent au niveau de 10 % des personnes interrogées. Elles émanent essentiellement des jeunes de dix-hult à vingt-quatre ans (15 %), des ouvriers (16 %), des employés (10 %), des agriculteurs (10 %). Parmi les personnes interrogées qui affirment qu'elles voteront sans doute pour le Front national, on trouve aussi 8 % de sympathisants du RPR, 4 % de sympathisants de l'UDF, 3 % des personnes qui se situent proches du PC et 2 % de proches du PS.

#### La fiche technique

- Date de réalisation : du 3 au 8 octobre 1985.
- Echantillon national de mille personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de dox-huit ans et plus.
- Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) et stratification par région et catégorie d'agglomération.

#### Comment un militant habile est devenu châtelain...

De notre correspondant

Charleville. — Depuis plusieurs mois, un ancien responsable du Front national dans la Somme, qui fut candidat aux demières élections cantonales dans ce département, mène une vie de châtelain à Monthermé (Ardennes), après s'être approprié le domaine d'une dame âgée dont il a réussi à obtenir l'expulsion.

Située au cœur 'de la forêt ardennaise, l'énorme bâtisse, difficilement accessible, domine la Meuse. Les gans du pays l'appellent tous le « château de George Sand ». On raconte que l'auteur de la Mare au diable venait régulièrement passer des week-ends avec son amant d'alors, un notaire de Charleville.

Depuis de nombreuses années, c'est dans ce château et ce domaine, évalué à plus de 2 mil-

lions de francs, que vivait M<sup>me</sup> Marie-Louise Monnier, aujourd'hui âgée de soixante-treize ans, militante passionnée du Front national. Celle-ci, estimant ne plus pouvoir faire face aux frais d'entretien de son domaine, décida, voici un an, de le proposer aux amis de Jean-Marie Le Pen. M™ Monnier partage son temps entre Lille, où elle a de la familie, et les Ardennes et avait fait part de son projet à la fédération du Nord du Front national. Les maitants acceptent bien vite le projet : ils organiseront des stages pour les jeunes du parti dans les communs, installeront des bungalows et prendront les frais du domaine à leur charge, pendant que Mª Monnier conservera la jouissance de l'habitation princi-

C'est alors qu'un militant du Front national de Lille, M. Paul Vansteen, cinquants-cinq ans, par

ailleurs actif colleur d'affiches, va présenter à ses amis « l'homme de la situation », qui se dit ami de longue data de M. Jean-Marie Le Pen. L'homme providentiel s'appelle Bernard Dumas, se présentant comme éditeur d'art parisien. Dès lors, entre les mains de cet étrange personnage, les affaires vont être rondement menées. Présenté à M<sup>ma</sup> Monnier, il fait déposer, fin mai dernier, les statuts d'une vague association intitulée Sauvegarde et diffusion de la culture française, dont le siège social est au château de George Sand.

A la mi-juin, une promesse de bail de longue durée est signée entre M. Durnas et M<sup>ma</sup> Monnier. C'est à ce moment-là que tout bescule. M<sup>ma</sup> Monnier affirme avoir été abusée: Je pensais signer une promesse de bail avec l'association et non avec M. Durnas, dit-elle en substance. Toujours est-il que sa signature est apposée, et que,

lorsqu'elle voudra réintégrer son domaine, M. Dumas l'assignera en référé et demandera l'expulsion de la propriétaire.

Le Front national s'est porté partie civile. Renié par son parti, M. Dumas crie au « complot organisé par certaines brebis galeuses du Front national pour s'approprier le domaine, en vue de financer les prochaines élections législatives dans le Nord ». M. Dumas accuse certains militants de la fédération du Nord du Front national de manipuler M. Monnier. « Il s'agit de constituer, comme pour les élections européennes, un trésor de guerre », accuse-t-il.

On en est là. MM. Dumas et Vansteen occupent toujours le château George Sand, alors que la propriétaire légitime, dépouillée de ses biens, n'a plus accès à sa demeure.

JEAN DRUART.



# société

#### MÉDECINE

#### L'Isoxicam est retiré du marché

Sur avis de la commission nationale de pharmacovigilance, le secrétariat d'Etat chargé de la santé a décidé de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de l'Isoxicam (Vectren), un anti-inflammatoire non stéroïdien commercialisé par les laboratoires Substantia. Dans son communiqué, le ministère indique que, « depuis juillet 1985 ce produit ne devait plus être prescrit que pour le traitement des affections rhumatismales sévères en raison de la constatation d'effets indésirables cutanés graves et parfois mortels (syndrome de Lyell et de Stevens-Johnson) ». En réalité, plusieurs décès (huit exactement) consécutifs à l'administration de ce produit ont été constatés. Dès le mois de juillet dernier, le rapporteur de la sion de pharmacovigilance insistait pour que l'Isoxicam soit sans plus tarder retiré du marché.

#### **ÉDUCATION**

#### Grèves, manifestations, occupations

Selon un sondage de la SOFRES, 85 % des parents estiment que la rentrée s'est bien passée. Cela n'empêche pas qu'ici et là des difficultés subsistent. 18 % des instituteurs du Rhône ont fait grève mardi à l'appel du SNI, estimant leurs effectifs insuffisants. En Seine-et-Merne, pour s'opposer à la fermeture de deux classes, des parents d'élèves de Chelles occupent trois écoles. A Paris, quelque deux cents instituteurs spécialisés multiplient les occupations et les manifestations pour obtenir le versement de l'indemnité de logement qui leur a été supprimée depuis la rentrée.

A Rennes, le conseil de l'université de Haute-Bretagne a décidé, mardi soir, de suspendre les enseignements quarante-huit heures pour cobtenir des moyens liés à l'augmentation des effectifs ». A Orsay, les étudients en éducation physique et sportive sont en grève pour dénoncer le nombre insuffisant d'enseignants, ils ont bloqué, mardi matin, l'entrée du campus de Paris-XI.

#### RELIGION

#### De plus en plus de diacres mariés

Un inspecteur de police de quarante-quatre ans, marié et père de trois enfants, sera ordonné diacre, le 15 décembre, dans la cathédrale du Puy (Haute-Loire). D'autre part, samedi 12 octobre, le nouvel évêque de Saint-Dié, Mgr Guillaume, a ordonné cinq diacres permanents, tous mariés. Ces faits illustrent la progression du diaconat, service distinct du laîcat et du sacerdoce, qui remonte aux premiers temps de l'Eglise, mais que le concile a rétabli et ouvert aux hommes manés. Le diacre peut célébrer des sacrements, mais pas l'eucharistie. La France compte deux cent cinquante diacres permanents : huit sur dix sont mariés, et sept ont une activité professionnelle. Leur nombre devrait atteindre un millier en 1990. Dans le monde, ils sont environ dix mille, surtout en Amérique du Nord et du Sud.

#### **SCIENCES**

**DÉFENSE** 

#### La navette spatiale à l'heure militaire

L'armée de l'air américaine vient de mettre en service à Vandenberg (Californie), sur les lieux de la base aérienne du même nom, un centre de lancement destiné aux missions militaires de la navette spatiale. Cette installation, dont le coût se chiffre à 4,6 milliards de dollars, permettra à l'US Air Force d'effectuer les vols sur orbite polaire dont elle a besoin. Pour assurer ces missions, la NASA mettra à la disposition de l'armée de l'air la navette Discovery qui décollera et atterrira à Vandenberg. Le premier vol cinq mois sur le calendrier initialement établi.

Le Greenpeace est arrivé à l'aube du mardi

15 octobre an large de Papeete. Il y restera en point

fixe à environ 2 milles de la limite des eaux territo-

riales, en attendant l'arrivée de la pièce de rechange

nécessaire à la réparation du générateur. Une fois la

réparation terminée, le Greenpeace ira soit à Muru-

roa pour relever la flottille de protestation autinu-

cléaire, soit directement à Rarotonga (îles Cook) ou

De notre envoyé spécial '

A bord du Greenpeace. - A

l'arrivée du navire arc-en-ciel au

large de Papeete, le ciel plombé

dissimule complètement l'île de

Tahiti. On n'aperçoit que les deux

navires de la marine française

chargés de l'escorte et, en regar-

dant bien, du petits bateaux

blancs qui semblent attendre

quelque chose. Mais oui, ce sont

eux : les indépendantistes polyné-

siens out affrété deux vedettes

pour accueillir chez eux - mais

dans les eaux internationales -

ces militants de Greenpeace dont

la télévision tahitienne, tous les

Ils montent à bord du Green-

peace, les bras chargés de noix de

coco, de bananes et de fruits

divers, et ils offrent à chacun le

traditionnel collier de coquillages.

Ils étreignent avec émotion

Tihéma, le Maori venu de

Nouvelle-Zélande avec le Véga,

en se frottant mutuellement le nez

à la polynésienne. Au capitaine du

Greenpeace, le chef de la déléga-

soirs, suivait la progression.

LE « GREENPEACE » DEVANT PAPEETE

La Royale se frotte les mains, les écolos se frottent le nez...

qu'il y a beaucoup de gens à

Tahiti aui soutiennent votre

action. » C'est Oscar Temaru, lea-

der du Front de libération polyné-

sien et maire de Faaa, la

deuxième ville du territoire, qui

conduit cette délégation de huit

membres. - Nous avons appris

votre visite par la télévision », dit-

il. Nous avons réuni le conseil

municipal hier au soir et décidé

de vous accueillir nous-mêmes

puisque le gouvernement fran-

çais, rompant avec la tradition de

nos îles, vous a refusé l'entrée en

Puis c'est une conférence de

presse improvisée dans la salle à

manger du Greenpeace. « Il y a

trois semaines, dit Oscar Temaru,

l'étais en France à la réunion du

Larzac pour soutenir la lutte du

peuple canaque. Eux aussi ont eu

à défendre leurs terres contre

l'armée. Nous, en Polynésie, nous

ne voulons pas que nos enfants

subissent les conséquences des

essais nucléaires. Ici, ce n'est pas

la France. Que les Français fas-

sent leurs essais au Larzoc !-

Tihema, le Maori de Nouvelle-

Polvnésie. »

tion passe un collier et déclare : Zélande, intervient, les larmes

« Nous sommes heureux que vous aux yeux : « Nous aussi, nous

soyez là, même si c'est loin de la avons été colonisés. Mais, pour

trainent trop.

#### AU TRIBUNAL DE PARIS

#### Fausses factures : jugement en délibéré

Au terme de la huitième audience en correctionnelle, mardi 15 octobre, à Paris, le jugement sur l'affaire des factures de complaisance dans la confection asiatique a été mis en délibéré jusqu'an 25 novembre. D'ici là, sept des huit inculpés détenus resterout en prison. Au banc des déteaus d'origine asiatique siègent aussi des émetteurs de factures contestées - «les taxis», - leurs clients bénéficiaires et un chef de bureau bancaire accusé d'avoir perçu des commissions à l'occasion des opérations de banque réalisées par les «taxis». Au total, cinquante et une inculpations out été prononcées pour participation à deux filières de trafic dout les « cerreaux » sont en fuite.

De son côté, le Trésor s'est porté partie civile pour le préjudice causé par l'escroquerie à la TVA réalisée par le biais de factures de complaisance.

#### Les enieux d'un procès

En dehors de l'émotion ressentie par la communauté asiatique de la région parisienne, - qui vit principa-lement de la confection et de la maroquinerie, — le procès a posé aussi le problème des responsabilités bancaires. Trois organismes - la Soficam, la Banque de Tokyo et le Crédit commercial de France - sont cités comme civilement responsables des actes de leurs préposés. Si ces derniers, également inculpés, sont condamnés, les banques paieront les conséquences sur le plan financier.

Les gestionnaires de comptes peuvent-ils ou non détecter le caractère frauduleux des comptes < taxis > ? Il leur faudrait surveiller la gestion de leurs clients, voire s'ingérer dans cette gestion. A la barre, pendant les audiences, la défense a, au nom de la profession bancaire, défendu le principe de non-ingérence et aussi fait ressortir la difficulté à repérer les «taxis». Pourtant, depuis le début de cette affaire et parallèlement au procès,

les organismes bancaires out, à plusieurs reprises, recommandé à leurs préposés par circulaire intérieure la vigilance à l'égard des sociétés factunières « taxis ».

Autre question: les organismes bancaires seront-ils convaincus de complicité d'escroquerie, de recel ou de faux et usage de faux, comme l'a requis le substitut, M. Alain Blanchot? A part une exception, salariés, inculpés et dirigeants des organismes cités ont fait cause commune. Cette solidarité est revendiquée par le Comité de soutien aux inculpés, créé à l'initiative de la CGT. Le syndicat CFDT de la région parisienne, lui, a refusé de se joindre à ce comité de soutien. Pour ces syndicalistes, comme pour d'autres, il s'agit surtout d'obtenir un règlement interne - il n'existe pas actuellement - qui permette aux gestionnaires de comptes bancaires de repérer les « taxis ».

DANIELLE ROUARD.

#### EN BREF

#### A Marseille : sévère admonestation pour quatre magistrats « emprunteurs » d'objets

(De notre correspondant.)

Marseille. - Quatre magistrats du tribunal de grande instance de Marseille ont recu une sévère admonestation de la part de M. Lucien Lassague, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour avoir « emprunté » au dépôt du greffe du tribunal, où sont entreposées les pièces à conviction produites lors des audiences, des télévisions couleur, des magnétoscopes, des caméras, des postes autoradio et même des armes pour leur usage

En l'occurrence, il ne s'agit pas de vols comme en avait commis un gang dirigé par la greffière en chef qui détournait les objets placés par

même Anckland (Nonvelle-Zélande) și les chose

A Papeete où l'on a appris que seul le voilier Vega est resté en faction devant l'atoli mucléaire de

Mururoa, M. Bernard Gérard, haut commissaire de

la République en Polynésie française, a déclaré : « Je

considère qu'il n'y a pas de dénouement de l'affaire

Greenpeace, mais cette affaire évolue et je retiens

sommes devenus une minorité

dans notre propre pays. Alors

nous yous soutenons pendant

Les membres francophones de

l'équipage font visiter le bateau

aux Tahitiens, puis leur passent

une cassette vidéo sur le mouve-

ment Greenpeace. Les militants

écologistes sont désolés de ne nou-

voir rendre la pareille à leurs

invités, mais ils n'ont plus rien à

offrir, pas même un insigne ou un

tee-shirt. Physieurs se dépouillent

alors de celui qu'ils portent ou qu'ils ont en réserve dans leur

Deux heures plus tard, ce sont

les adieux. Ecolos et indépendan-

tistes s'étreignent affectueuse-

ment, en promettant de se revoir

le lendemain car un de leurs

bateaux doit venir prendre les

parlementaires du Greenpeace.

Dorothée Piermont, député des

Verts allemands au Parlement de

Strasbourg, et Kjeld Olesen,

ancien ministre danois des

affaires étrangères. Eux souhai-

tent que la réparation du généra-

teur en panne dure le plus long-

ROGER CANS.

temps possible.

qu'il est encore temps. »

an'elle se déronte sons incidents. »

côte. Nous tenons à vous dire nous, c'est trop tard. Nous

ses soins sous scellés, mais d'« emprunts » qui, pour certains, ont tout de même duré quatre ans.

Les quatre magistrats mis en cause et non des moindres, puisqu'il s'agit du président du tribunal de grande instance, M. Henri Fraysnhes, des premiers vice-présidents MM. Henri Aldemar et Pierre Garcin, et d'un juge d'instruction, M. Jean-Louis Périès, ont restitué tous les objets depuis la fin de 1984 sur adjonction du président de la cour d'appel.

#### Condamné pour trafic de drogue : un commerçant parisien est relaxé en appel

(De notre correspondant.)

Strasbourg, - M. Férid Kadd un commercant parisien âgé de quarante ans, a été relaxé par la cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin), devant laquelle il comparaissait pour trafic de stupéfiants. Le 8 août dernier, le tribunal correctionnel de Strasbourg (Bas-Rhin) l'avait condamné à vingt-quatre mois de prison, dont douze avec sursis.

M. Kaddour, Français né de père tunisien, avait protesté alors contre le refus de mise en liberté provisoire qui lui avait été opposé pendant plusieurs mois, estimant que son origine tunisienne, l'avait provoqué.

#### Aux assises de Paris

#### LE « CRIME » DE BACHIR CHERIF

Bachir Cherif, un épicier algérien êgé de trente-deux ans, a été condamné, mardi 15 octo-bre, à la réclusion criminelle à perpétuité per la cour d'assise de Paris. Au mois de juillet 1983, il avait indiqué à un petit cam-brioleur qu'un vieilland habitant son immeuble avait de l'argent chez lui. Cela devait être un € coup facile >, mais Bernard Legast, quatre-vingt-quatre ans, ne quittait jamais son apparta-ment, maigré les tentatives pour

Eugène Sjoukes, trente-six ans, le cambrioleur, se trouve done un complice, Roger Pagis, vingt-huit ans, et tous deux ont pénétré chez le vieillard le 31 juillet vers 23 heures. Pagis a frappé. A coups de poing et à coups de bouteille : il l'a reconnu, alors que Sjoukes a prétendu n'avoir fait que fouiller l'appartement pour chercher l'argent. Tandis qu'ils s'enfuyaient avec 2 400 francs, M. Legast était mourant, couvert de plaies.

Malgré les plaidoiries de M° Valérie Maintrieux et de Mº François Serre, les jurés parisiens ont condamné les agresseurs à la réclusion crimine perpétuité, tout en prononçant la mêma paine pour l'épicier indicateur du cambriolage, contre lequel l'avocat général, M. Laudo, avait demandé vingt ans de réclusion criminelle.

#### A PARIS, EN BANLIEUE ET EN PROVINCE

#### Cinquante-cinq personnes appréhendées pour une série d'escroqueries aux ASSEDIC

Les détournements (environ 10 millions de francs) profitaient à des membres du milieu

La police judiciaire de Paris a lancé une vaste opération, mardi 15 octobre, contre une filière de truands escrocs aux ASSEDIC qui ont détourné environ 10 millions de francs, dans cinq départements de province, dans quatre circonscriptions de la ceinture parisienne et dans la ville de Paris.

Munis d'une commission rogatoire nationale, trois cents enquêteurs de différents services de la police judiciaire de Paris sont intervenus simultanément, mardi à l'aube, dans les régions de Marseille, Rouen, Lyon, Avignon et Lille. Parallèlement, trente et une opéra-tions ont été montées en Seine-Saint-Denis, deux dans les Hautsde-Seine et trois dans le Val-de-Marne. Enfin, dans le secteur de Versailles et à Paris, seize interventions ont en lieu.

Ce coup de filet a permis aux enquêteurs d'apprébender quarante. huit personnes. Six autres ont été. retrouvées en prison, où elles sont incarcérées pour d'autres délits, et une septième à l'hôpital. Au total, environ quatre-vingt-dix personnes étaient recherchées par la police

Sur les cinquante-cinq personnes interpellées, sept ont été inculpées le soir même d'escroqueries et tentatives par Mª Francine Caron, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Il s'agit de Michel Ayudes, trente-cinq ans, Michel Argont, quarante et un ans, Jean-Yves Martinoti, vingt-quatre ans, François Parada, trente-cinq ans, Philippe Oury, vingt-huit ans, et Nadia Busana, vingt-trois ans, qui ont été écronés. Une septième personne a été laissée en liberté.

Cette opération constitue le premier succès d'un nouveau service de la police parisienne, le groupe de recherches de la sous-direction des affaires économiques de la police

#### L'apparence de la légalité

Depuis cinq mois, le groupe de recherches s'intéressait de près à deux sociétés parisiennes de produc-tion de films vidéo. Il découvre alors que sous le couvert de difficultés financières, ces deux sociétés -Eden Club, et Les films d'Aleriaz » - qui emploient près de quatrevingts cadres techniques et représen-tants, ont déposé leur bilan il y a plus d'un au. L'actif étant nul, le syndic, une fois la liquidation de biens engagée, a fait appei au Fonds national de garantie des salaires, qui a versé aux anciens employés les arriérés de salaires. Dans un deuxième temps, les ex-employés ont touché normalement les allocations du GARP (Groupement régional des ASSEDIC de Paris) et out parfois perçu jusqu'à 110 % de leur salaire, déclaré en fonds de recon-

HOREST TO STATE

pelettre de

12 000

HEAVILLE NAME.

ing .

The same

Sarpener Services

Bearing to the state of the sta

State of the state

Page 1 or 1 a seemed

Un manège qui pourrait avoir toutes les apparences de la légalité
- les allocations sont versées d'après nn état détaillé du personnel fourni par le syndic — si les bénéficiaires de cette manne n'étaient des malfaiteurs bien connus de la police, souvent des proxenètes. Une patiente enquête permettra de démontrer que ces pseudo-réalisateurs vidéo occu-paient des emplois fictifs, bref, qu'il s'agissait d'une vraie filière du banditisme, dont chaque bénéficiaire a touché sur dix-huit mois environ 110 000 francs. Quant aux salaires des employés fictifs, ils variaient de 6 000 à 15 000 francs.

#### UNE CAMPAGNE CONTRE L'ALCOOLISME

#### Les abstinents de Brest

De notre correspondant

Brest. - Trois jours d'abstinence! La population de la communauté urbaine de Brest est invitée cette semaine à relever un défi : s'abstenir . de boissons alcoolisées pendant trois iours de suite.

«Si vous tenez trois jours, c'est bon », tels sont les mots mis en exerpostales distribuées dans les boîtes aux lettres de la ville. Ceux qui auront accepté de faire abstin totale et réussi à mener jusqu'au bout leur engagement enverront cette carte aux adresses indiquées.

Pourquoi trois jours? Parce que c'est, selon les médecins, la périodetest pour savoir si l'alcool est devenu un besoin. Les organisateurs du «défi brestois» (comité local de promotion de la santé, municipalité, centre d'hygiène alimentaire, mon vements de baveurs guéris) n'ont pas voulu dramatiser leur campagne. Ils ont choisi pour symbole deux clichés : un barman qui ne porte sur son plateau que des jus de fruit et un clown sobre et joyeux.

· C'est une saçon humoristique d'aborder un problème sérieux», souligne Michel Abalca, coordinateur de l'opération. Pas de morale surtout, mais de l'information et de l'animation. Le programme de la semaine est constitué de rencontres sportives, de conférences, d'un débat

# TOMBOLA UNIVERSITAIRE JOSEPH GIBERT

GAGNEZ une 205 Peugeot (sans obligation d'achat) 26-30 BOULEVARD St-Michel

sur l'alcool et le sport, d'un concert rock intitulé « Je me shoote à l'eau» et de spectacles de marionnettes pour les enfants,

Ce défi prend d'autant plus d'importance que la pointe de Breta-gne, comme beaucoup d'autres zones de la région, est trèstouchée par l'alcoolisme. Le taux de morta-lité y est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, et la cirrhose du foie est la cause de nombreux décès dans le Finistère. Le phénomène est cependant moins aigu à Brest que dans certains cantons ruranx.

Ces journées sans alcool sont l'occasion de mettre l'accent sur deux grandes inquiétudes : l'alcoolisation de plus en plus forte chez les jeunes et l'habitude de boire sur les lieux de travail. - J'entends des mères de famille dire à tort, fait remarquer M= Creignon, adjointe à la santé : mon fils ne boit pas, il ne prend que de la bière. » Pour M. Arnol, directeur du foyer de postcure Ar Stivell, « les jeunes étaient plus sobres il y a dix ans ».

La municipalité de Brest et la communauté urbaine ont décidé de montrer l'exemple : cette semaine, on ne servira que des boissons hygiéniques à l'occasion des réceptions. Il est vrai que le budget « liquides » à la mairie atteint 10000 à 12000 F par mois.

Combien de personnes auront-elles relevé le défi ? « J'ai peur, dit le dDocteur Philippon, médecin du travail, qu'on n'aboutisse à un échec relatif. Les gens refusent d'admettre qu'ils sont dépendants. De nom-breux buveurs guéris sont également sceptiques mais soulignent « l'impérieuse nécessité des campagnes anti-alcooliques . Pour un malade de Vie libre, « trois jours, tout de nième, c'est un peu court ».

GABRIEL SIMON.

# LA LEGISLATION ALGERIENNE

(en langue Arabe)

rédigée par une équipe de juristes Arabes 12500 pages de grand format, réparties en 24 volumes, dont un pour l'index Genéral; reliure permettant la mise à jour périodi-

Collection complète de tous les textes législatifs actuellement en vigueur en Algerie lols, ordonnances, décrets, arrêtés. décisions, conventions et accords internationaux

Editeur et Distributeur Mondial: E.NA.L. Enterprise Nationale du Livre.

Division du Livre Arabe, 11 bis, Rue Larbi ben M'hidi, Tél. 636094, 649612, Alger, République Algérienne Démocratique et Populaire,

إحدادت الأعلى

#### **POLICE**

Language

A A WAR

ts do Brei

#### LA NOUVELLE TENUE DES GARDIENS DE LA PAIX

#### Retard d'uniformes

Avec les frimas, les gardiens de la paix - cette vitrine de la police - changent de peau. La tenue d'hiver succède à la tenue d'été, la vareuse à la chemise, le bleu marine au bleu clair. Mue biannuelle qui aurait du, cette fois-ci, échapper à la routine : conçu il y a deux ans par le couturier Baimain, plus sportif et plus dynamique, un nouvel uniforme devait, cet automne, changer radicalement l'apparence des policiers en tenue. Une petite révolution : la casquette devait détrôner l'antique képi, et un blouson à l'américaine, laissant l'arme apparente, allait rendre désuète la vareuse.

Date prévue de la conversion, vivement appréciée par la base policière comme la marque individualisée de la modernisation de l'institution : entre le 1e et le 15 octobre. Las ! rien n'est venu ! Les vieilles peaux ont dû resser-

vir, les nouvelles tenues ne sont pas prêtes, et la mutation est reportée, au mieux, courant, voire fin novembre. Les syndicats des personnels, qui sont en pleine campagne pour les élections professionnelles fixées au 28 novembre, ne cachent pas leur déception ou leur mécontentement.

Ceux qui soutiennent les réformes engagées par la loi de modernisation jusqu'en 1990 vont jusqu'à parler de - sabotage -. Ceux qui combattent politiquement la gestion du ministre de l'intérieur, M. Pierre Joxe, en tirent argument pour dénoncer des promesses · démagogiques ·. En fait, la réalité est plus prosaïque et illustre plutôt les lourdeurs d'une administration policière peu habituée à se remettre en cause.

« Près de soixante-dix mille uniformes avec des tailles adé-

quates, ce n'est pas une petite affaire, confie un fonctionnaire de la direction de l'équipement de la police nationale. C'est fou ce que les Français portent d'uniformes, des gardes-chasses aux compagnies aériennes, en passant par les musiques municipales ou les postiers. Or l'appareil de production de ce genre de vêtement est assez fragile en France. Certaines entreprises n'ont pas pu suivre la cadence. > L'erreur administrative a sans doute été de concevoir cette mutation vestimentaire de façon trop artisanale : au nom de la « déconcentration », les marchés ont été répartis, seion les régions où sont implantés les secrétariats généraux à l'administration de la police (SGAP), dans diverses petites et moyennes

Résultat : une hétérogénéité des rythmes de production et un mauvais échelonnement des livraisons. Or la police « nationale » ne saurait porter deux uniformes à la fois, l'un à Marseille, l'autre à Lille. En région parisienne, où 60 % des nouveaux uniformes seraient déjà prêts, il y a eu quelques ratés techniques: « Une première fois, c'est le bain de couleur qui n'allait pas, une autre, c'étaient les tailles car, pour les sixer, on s'était contenté d'un sondage sur cent cinquante fonctionnaires ., raconte un syndicaliste. M. Joxe, dit-on, s'est fâché, n'appréciant guère ces freins mis à son ardeur réformatrice. . Ça fait désordre, c'est sûr, et c'est pas son genre », entend-on place Beauvau, où l'on assure que la police française ne passera pas 1985 sans changer de look.

#### MÉTÉOROLOGIE

#### MAIS OU SONT LES NUAGES D'ANTAN ?

#### L'Europe au sec

li ne pieut pas sur la France ; il ne pleut pas plus d'ailleurs sur une bonne partie de l'Europe occidentale. Les images prises par le satellite Météosat et retransmise par la télévision sont là pour le prouver : il n'y a pas un nuage, ni sur la France du Sud, depuis le 7 octobre, ni sur la France du Nord, depuis le 9 octobre. La seule différence notable entre la situation actuelle et la situation du début du mois est la forte chute des températures, normale

Du 1º au 6 octobre, les spécialistes de la Météorologie nationale ont espéré que l'anticyclone qui étendait des Açores jusque sur l'Europe était bien parti. Quelques perturbations passaient, dirigeant sur notre pays un flux d'air du sud-ouest - d'où les fortes chaleurs diurnes et noctumes - mais ne produisant que quelques précipitations dispersées, sporadiques Clermont-Ferrand 38 millimètres de pluie en vingt-quatre heures les 4 et 5 octobre et 33 millimètres en douze heures à Nîmes le 5. mais, le même jour, il n'a pas plu à Montpellier, distant seulement de 50 kilomètres de Nimes.

A partir du 7 octobre, les hautes pressions sont revenues par le sud, et, depuis le 10 octobre, elles règnent sur toute l'Europe occidentale, dessinant une sorte de dorsale allant des Açores jusqu'aux îles britanniques. Ce beau temps généralisé et stable durera encore au moins pendant les prochains jours.

#### La faute à Gloria?

L'air ne s'écoule pas directement des hautes pressions vers les basses pressions. A cause de la rotation de la Terre, il tourne autour des hautes pressions dans le sens des aiguilles d'une montre (dans l'hémisphère nord). Ce qui, actuellement, dirige sur la moitié est de la France un flux de nord très frais (au moins lorsque le soleil ne brille pas), puisque les hautes pressions, atteignant 1035 à 1040 millibars, sont centrées sur les îles Britanniques. En septembre, le centre des hautes pressions était situé sur l'Europe centrale, ce qui dirigeait sur nous un flux chaud du sud ou du sud-ouest. La situation actuelle est -

peut-être - la conséquence du cyclone tropical Gloria qui a halavé la côte est des États-Unis et est remonté jusqu'à New-York le 27 septembre. Arrivée à cette latitude moyenne, la masse d'air relativement chaud, résidu de Gloria, a été entraînée dans la cir-

culation générale ouest-est qu caractérise les latitudes moyennes, et elle a entraîné la formation d'un anticyclone dyna-

Pour les météorologistes, un anticyclone dynamique est créé par la superposition en haut (audessus de 5 000 mètres d'altitude) d'une masse d'air relative ment chaud et en bas d'une masse d'air relativement froid. Ce qui, évidemment, empêche tout mouvement ascendent. Il se crée ainsi une zone de hautes pressions dans les couches inférieures de l'atmosphère.

Pour venir à bout de l'anticyclone actuel, il faudrait - pai exemple - que de l'air froid venu du Canada ou de Groenland arrive, au-dessus de l'Atlantique, occuper les couches supérieures (au-dessus de 5 000 mètres) de l'atmosphère. Cet air froid et dense serait donc au-dessus d'une masse d'air relativement chaud et moins dense. Ce demier étant plus léger chercherait obligatoirement à monter, ce qui créerait près du sol une zone de basses pressions (ou dépress dynamique). Alors seulement les dépressions génératrices de précipitations pourraient arriver jusqu'à l'Europe.

YYONNE REBEYROL.

#### Une lettre de M. Roland Francisci

L'INTERMINABLE GUERRE DE LA LIMONADE

Après la publication dans le Monde du 12 octobre d'un article intitulé « L'interminable guerre de la limonade à Marseille », M. Roland Francisci, frère de Marcel Francisci, tué au mois de janvier 1982, nous a adressé une lettre dans

Je tiens à apporter les précisions suivantes : s'il est exact que dans les années 1969-1970 un rapport émanant de deux sénateurs américains a cité le nom de mon frère comme étant compromis dans la «French connection », il convient d'ajouter qu'aussitôt mon frère avait tenu à s'expliquer publiquement. Ce qu'il tion avec Paul Mondoloni.

laquelle il écrit notamment :

fit, lors de procès intentés par lui. faisant pour cela appel et obtenant le témoignage favorable de plusieurs hauts fonctionnaires de la police française. A la suite de quoi le tribunal de grande instance de Paris ou la cour d'appel lui avait rendu justice.

Les policiers du narcotic bureau américain cités à la barre n'avaient apporté aucun début de preuve et durent reconnaître que le rapport ne correspondait pas à la réalité concernant mon frère... Je tiens aussi à préciser que mon frère n'a jamais été associé et n'entretenait aucune rela-

#### **SPORTS**

 AUTOMOBILISME: Stig Blomqvist chez Ford. - Le Suédois Stig Blomqvist, champion du monde des rallyes en 1984, a signé un contrat de trois ans avec Ford. Il pilotera la pouvelle RS-200, qui devrait effectuer ses débuts lors du Rallye de Suède 1986.

• HOCKEY SUR GLACE : championnat de France. - La

sixième journée de compétition, disputée mardi 15 octobre, a donné les

résultats suivants : Français volants b. \*Grenoble . . . . Rouen b. \*Tours ...... 9-6 \*Briançon b. Villard-de-Lans . . . . 6-3 \*Megève b. Chamonix .....

\*Gap b. Saint-Gervais ...... 5-4 Classement. – I. Briançon, Français sélection du l volants, Gap et Saint-Gervais, 10 pts; bre à Toulon.

Megève, 6; 6. Amiens, 5; 7. Rouen et Viry-Châtillon, 4; 9. Chamonix, Greno-ble et Villard-de-Lans, 3; 12. Tours, 2.

• RUGBY : défaite du Japon. -Pour le troisième match de sa tournée en France, l'équipe nationale du Japon a été battue 37 à 11 par la sélection du Littoral, mardi 15 octo-

# CCF. LA BANQUE DES REUSSITES. FRITAGE

### 70000 CLIENTS ONT DEJA FAIT DU CCF LE Nº 1 MONDIAL DE LA BANQUE A DOMICILE.

1982. Le CCF lance Vidéobanque pour les entreprises. Avec Vidéobanque, cellesci disposent d'un exceptionnel outil de gestion de trésorerie. Aujourd'hui, 7000 entreprises Pont définitivement adopté. 1983. Le CCF confirme sa politique

d'innovation et crée Vidéocompte. C'est au tour des particuliers de bénéficier de la banque à domicile. En quelques secondes, 7 jours sur 7 et sans se déplacer, les clients obtiennent la position de leurs comptes de dépôts et de placement, ordonnent des virements, commandent leurs chéquiers, connaissent les cours des SICAV, des fonds communs de placement, des monnaies étrangères...

En moins de 3 ans, plus de 70000 clients du CCF, entreprises et particu-

liers, ont adopté la banque à domicile. Rejoignez-les. Choisissez la banque

des réussites.

Crédit Commercial de France.

# Les Editions L'HERMÈS

# DROIT PRIVÉ, DROIT PUBLIC, GESTION,

LANGUE DES AFFAIRES, ET ANNALES pour B.T.S.: Secrétariat de direction, secrétariat trilingue, comptabilité et gestion, action commerciale, commerce international et tourisme



≃ 450 p; nov. 1985

Prix: 120 F



2 vol.; 1144 p.

Prix: 270 F



384 p.; 2è éd. 1985

Prix: 115 F



≅ 300 p.; Déc. 1985

Prix: 125 F



168 p.; 2è éd. 1984

Prix: 70 F



**电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影** 

440 p.; 1983

Prix: 82 F



508 p.; 2è éd. 1983 Prix: 140 F



550 p.; 2è éd. 1983 Prix: 150 F



712 p.; 1983 Prix: 160 F



416 p.; 1977 Prix: 90 F



272 p.; 1985 Prix: 90 F



724 p.; 1984 Prix: 135 F













TOUT SUP INS LANGUES RANGERES

COURS D'ANGLAIS DELABEC



















YOTRE NOUVEAU

PROFESSEUR,

# Le Monde EDUCATION

# LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

# Travailler en l'an 2000

AUT-IL davantage d'étu-dianta, comme ne cesse de le répéter le gouvernement ? Et si oui, dans quelles disciplines? L'enseignement supérieur français est-il adapté aux évolutions de l'économie et du marché de l'emploi? Quels débouchés s'offrent – et s'offriront dans les années à venir aux diplômés? Ces questions, on ne peut éviter de les poser au seuil de cette nouvelle année universitaire, alors que notre pays continue d'être seconé par ces deux tendances lourdes des seciétés développées : la progression, quasi inexorable, du châmage et le bouleversement complet des modes de production, des techniques et des métiers.

Les réponses à ces interrogations sont d'autant plus malaisées que les outils de la prévision font singulièrement défant. La prospective est un exercice auquel - après de cuisantes déconvenues - plus personne n'ose guère se risquer.

Dans ce désert, on ne peut, pour tenter d'y voir un peu plus clair, que rassembler les impressions qui reset notamment celle sur les qualifications de l'an 2000 réalisée par le BIPE (Bureau d'informations et de prévisions économiques) à la demande de la mission éducationentreprise, constituée par le minis-

1. - Si le nombre d'emplois nouveaux n'est pas appelé à augmenter dans les amiées à venir (les suppressions du fait-de l'automation et des gains de productivité étant supérieures aux créations), on constate d'importants glissements dans la répartition des fonctions et des qualifications. Les tâches directement liées à la production diminuent régulièrement au profit de celles situées en amont (études de nouveaux produits, recherches, développem et en aval (distribution, publicité,

La part des services (gestion, finances, commercialisation, communication...) continuera donc à augmenter, au détriment des activités proprement industrielles, à l'intérieur des entreprises et dans des sociétés de services spécialisées.

Polvnôme

27, rue du Pont-Neut, 75001 Paris

Tél. : 221-47-67 508-86-30

2. - Le développement de ces activités de conception et d'organisation, mais aussi la modernisation Peu à peu, les universités mettent en place les formations pour les métiers de demain

des techniques de fabrication, conduiront à une augmentation de la proportion des cadres ayant fait des études supérieures. Pour la production et la commercialisation, cette évolution se fera au détriment de la promotion interne (actuellement plus de la moitié des ingénieurs de fabrication et des technicocommerciaux ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur).

3. - Le développement des « nouvelles technologies » se fera à un rythme modéré, en raison des nombreuses contraintes sociales et économiques, ce qui laisse au système de formation un délai d'adap-tation. Et elles pénétreront aussi bien les secteurs traditionnels (mécanique, textiles...), qu'elles modifierent profondément, que les branches entièrement nouvelles. Ces dernières (industries électroniques et informatiques, biotechnologiques) ne devraient pas être génératrices de nombreux emplois avant phusieurs années, leurs besoins en spécialistes étant limités et plutôt assurés par des conversions que par

#### « ingénierie »

4. - Les emplois nouveaux exigeront de plus en plus une formation de haut niveau (3º cycle universi-taire, écoles d'ingénieurs) ayant un caractère polyvalent et alliant de bonnes connaissances disciplinaires à la maîtrise des technologies « transversales » (électronique, informatique) et d'une langue vivante. Cela sera vrai aussi bien pour les ingénieurs et les informati-ciens que pour les gestionnaires, les financiers et les commerciaux, qui auront essentiellement des tâches d'« ingénierie », c'est-à-dire d'orga-nisation, d'étude, de programmation, de mise en place de systèmes et

gamme », on assistera à une élévation générale du niveau de recrutement des personnels intermédiaires et d'exécution (techniciens, employés, ouvriers). Il en résultera un processus général de déqualification, ces personnels étant embauchés pour des emplois ne correspondant pas à ceux auxquels leurs diplômes leur permettraient d'aspi-rer. Ce phénomène apparaît déjà nettement pour certains titulaires de DUT (diplômes universitaires de technologie) ou des licenciés en droit ou en lettres, qui sont recrutés dans des postes d'employés ou d'ouvriers, et non de techniciens supérieurs, ou de cadres moyens.

#### Un effort remarquable

Ces évolutions, qui sont déjà lar-gement amorcées, mettent l'Univer-sité dans l'obligation de revoir profondément ses objectifs et ses méthodes. Il lui faut à la fois mettre en place des formations adaptées à des demandes professionnelles précises et exigeantes et donner au plus grand nombre la culture technique et l'ouverture sur le monde qui lui permettront de prendre place dans l'économie moderne.

Ces mutations ont provoqué un effort de transformation très remarquable - même s'il se heurte souvent à l'inévitable inertie d'une institotion massive et bureaucratique. Cet effort apparaît dans le nombre grandissant de filières à vocation professionnelle et de formations de troisième cycle en prise directe sur des activités économiques.

S'il est encore trop tôt pour juges de l'efficacité du « magistère » créé à cette rentrée, on peut se faire une idée de celle des maîtrises de sciences et techniques, des maîtrises d'informatique appliquée à la ges-tion (MIAGE), des diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) et des diplômes d'études approfondies (DEA).

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(1) - Quelles hommes et quelles for-5. — Parallèlement à cette demande de formations « haut de demande de formations « haut de demande de formations » haut de demande de formations pour l'entreprise de demain ?

### Les nouveautés 85/86

#### Facs propres

« Entrer dans une université mel entretenue et dégradée, voilè qui n'encourage pas les étudiants à travailler », s'était exclamé l'an demier M. Roger-Gérard Schwartzenberg, après avoir visité quelques établissements. En accordant des crédits spécifiques de 25 millions de francs, il a permis à trante-trois universités de remettre en état une partie de leurs locaux. Les centres Pierre-Mendès-France (ex-Tolbiac) et Saint-Charles (Paris-I) ou l'université de Nan-terre ont bénéficié au cours de l'été de ces traveux d'€ améliora tion du cadre de vie et de travail ». Sur les murs lavés, graffitis et vieilles affiches ont disparu, ce qui provoque un brin de nostalgie chez les plus

#### Magistères

Ces nouveeux diplômes de haut niveau à finalité professionnelle sanctionnent trois années de formation, associant enseignements et stages dans des intreprises et des laboratoires. Dès cette rentrée, dix-huit magistères accueillent chacun une quarantaine d'étudiants sélectionnés à l'issue du premier cycle universitaire ou des classes préparatoires. Les dix magistères créés à Paris et les huit en province ont été retenus à la suite d'une procédure d'appel d'offres auprès des établissements. Ils se répartissent entre les grandes disciplines : droit des affaires (Aix - Marseille-III); gestion des entreprises (Grenoble-II); relations internationales (Paris-I); informatique (Nice); microbiologie - enymologie (Nancy-I).

#### Le comité d'évaluation

Mis en place solennetlement au printemps dernier, le comité national d'évaluation va commencer ses travaux. Composé de quinze personnalités et présidé per le mathématicien Laurent

Schwartz, il est chargé d'exami-ner et d'apprécier les activités exercées par les universités et autres établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, grâce à des enquêtes, des entretiens, l'appel à des experts internationaux... La création de ce comité a été assez bien accueillie par la commument, des présidents ont demandé à ce que leur établissement soit évalué. Les premiers retenus sont un petit établissement récent (Pau) et une université au passé prestigieux : Louis-Pesteur, à Strasbourg.

#### Droits Bhérés

Le texte n'est pas encore signé, mais le principe semble acquis: dès 1986, les droits d'inscription dans les universités (que les étudiants paieront en iuillet) ne seront plus fixés de façon uniforme, mais par chaque établissement, à l'intérieur d'une fourchette établie par le ministère. Depuis quelques années, répondant aux conseils de la commission du bilan et aux recommandations de Laurent Schwartz, les pouvoirs publics ont augmenté les droits payés par chaque étudiant. Cette somme, qui avait été bloquée à moins de 100 F avant 1981, a atteint 330 F l'an dernier. Une aubaine pour les finances des universités. M. Roger-Gérard Schwartzenberg estime qu'il est possible aujourd'hui d'introduire

#### Sélection en deuxième cycle ?

Les responsables de l'UNEF ID s'inquiètent de la mise en piace d'une sélection à l'entrée de la licence. Selon eux, les concours ou les examens de dossiers prévus par la loi sur l'enseigneétendus à toutes les formations. Au ministère on ne dément pas. mais on précise que nen n'est décide.



FILIÈRES SCOLAIRES ET LINIVERSI-TAIRES - QUELLES LANGUES CHOISR -DPLOMES ET ORIENTATIONS - FORMA-TRON DES ADULTES - MÉTHODES -SÉJOURS A L'ÉTRANGER, etc. UNE MINE D'INFORMATIONS POUR TOUS + de 1 000 adresses et consade utiles 352 pages indispensables : 56,00 F S'adresser au CICCEF, kri. 358 147, rue Joies-Guede. 32309 Levellois Téléphone : (1) 737-50-32 (Par corresp. : 69,50 F franco)

En Explore apicialistes (SE. 880-OLANIVOX).

LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC rac explications en fr Documentation gratuita : ÉDITIONS DISQUES EBCM 8, rue de Berti - 75008 Paris



ex.co.sup FAITS ÉCONOMIQUES MÉDECINE - PHARMACIE CRISES ET MUTATIONS De la Terminale à la 2º année

10 centres de préparation **CLASSES PRÉPARATOIRES** Recyclage - Encadrement - Révisions

12, rue Hautefeuille, 75006 PARIS - Tél.: 634-06-33

#### LE CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION présente



MERCREDI 23 OCTOBRE 1985

Un colloque sous la présidence de

Madame Yvette Chassagne Président du Carrefour international de la communication

Monsieur Maurice Gross Professeur à l'Université de Paris VII

#### **STABLES RONDES**

9 h 30 - 11 h 45 : Les enjeux culturels, économiques et sociaux 11 h 30 - 13 h 15 : Réforme de l'orthographe et problèmes éducatifs 15 h - 16 h 45 : Quelles solutions technologiques aux incompatibilités de l'orthographe et de l'informatique?

Inscriptions: M. Denis Raison, Carrefour international de la communication-Tél.: 778.13.33 Lieu: Salle "ESPACE METRO" du CNIT-LA DÉFENSE Accès Train-R.E.R.: Station La Défense - sortie D, entrée par la salle des pas perdus Voiture: Boulevard circulaire La Défense 4-direction Parking Central

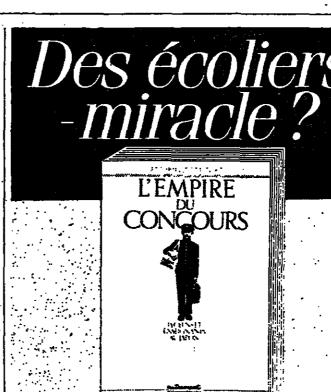

· L'EMPIRE DU CONCOLRS "Lycéens et enseignants au Japon' par Jean-François SABOURET

La formation des lycéens est-elle une des cless de la fantastique réussite économi-que du Japon? Une réponse par un specialiste qui a longuement enqueté aupres des écoliers, des lycéens et des ensei-gnants nippons. Une chronique de la . course à l'excellence. · 250 pages - 75 F.

autrement EDITIONS



#### DES ANNEES TRENTE

Groupe et ruptures, actes du colle-que organise à l'université de Pro-vence i-mai 1983, textes reunis per Anne Roche, Christian Tarting e panorama social et intellectuel de cette décennie, marquée à l'origine par l'effondrement economique de 1929 9 des intellectuels, individuel-lement comme Drieu la Rochelle, Georges Bataille ou autour de re-vues (Europe, Monde. .) et des comi-tés antifacistes, remettent en questes antiracistes, reneruent en ques-tion les idéologies en place : colomalisme, pactisme, socialisme - 16×24 / 300 p / broche / 11 pl. ISBN 2-222-03592-9 120 F

AUX ORIGINES DE PARIS La génese de la rive droite jusqu'en La génese de la rive droite jusqu'en 1225, Anne Lomberd - Jourden e par le recit de l'attaque de Lutèce, l'implantation du christianisme, la nouvelle ville médiévale et le rôle capital joue par Charles Le Chauve, Louis VI puis Philippe Auguste, l'histoire vivante de Paris à travers tous les documents éclairant son passé - 21 / 27 / 248 p. / broché - 24 pl. phot. h.-r. - ISBN 2-222-03646-1

Malthus hier et aujourd'hui -Congrès international de démogra-phie historique, resp. A. Fauve-Cha-moux
 270 F

150 F

 L'arc électrique et ses applica-tions : ouvrage collectif
 Tome 1 : Etude physique de l'arc electrique - Tome 2 . Applications

• Le sujet et l'objet : confrontations - 1. Interrogations sur les savoirs et les sciences (1980/1981) ouvrage collectif 90 F

o Médecine, science et technique

(Fondements des sciences), ouvrage collectif, édité par C. Marx 60 F O Les mutations socio-culturelles au tournant des XI°-XII° siècles (col-loque), sous la direction de R. Fora-ville

© Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orien-tale (co-édition Akadémiai Kiado, Budapest), par B. Köpeczi 100 F

@ Précis de droit des gens - Principes et systématique (réimpres-sion), par G. Scelle 240 F

© Enjeux sahariens (ouvrage collec-tif) sous ta resp; de P.R. Baduel

 L'empire en jeux - espace symbolique et pratique sociale dans le monde romain, par M. Clavel-Léve-que 90 F

6 L'absolutisme éclairé - Colloques de Matralured - Ouvrage collectif (co-édition A. Kiado, Budapest)

• Telédélection et forêt - Dynamique de la forêt landaise de 1975 à 1980, par G. Selleron 275 F

 Aux origines de Paris. La genèse de la rive droite jusqu'en 1223, par A. Lombard-Jourdan 150 F 9 1789-1989 - Bicentenaire de la

O Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre so

Lire au XVIII<sup>e</sup> siècle - La Nouvelle

Heloise et ses lecteurs, par C. La-brosse (co-édition Éditions du CNRS/Presses universitaires de 100 F

Mythes et représentations du temps, sous la direction de P. Riccour et D. Tiffeneau (collection Phénomé-

 Des années trente: groupes et ruptures - Textes réunis par A. Roche et C. Tarting
 120 F Des sources du droit de l'Eglise en Occident, du III au VIII siècle, par J. Gaudemet (co-édition Editions du CNRS/CERF)
 90 F

 La population juive de France : socio-démographie et identité, par D. Bensimon et S. della Pergola, (coédi-teur : The Hebrew university of Jeru-

Introduction aux materiaux com-

posites, 1; matrices organiques, resp.: R. Daviaud 250 F • La masque - Du rite au théâtre, resp. : O. Aslan et D. Bablet

200 F o Figures théâtrales du peuple, resp. : E. Konigson 190 F

L'âge d'or du mécénat (1598-1661), colloque international du CNRS, rasp. : R. Mousmier et J. Mes-nard
 250 F

 Les savoirs dans les pratiques quotidiennes - Recherche sur les re-présentations, par C. Belisle et B. Schiele
 140 F Une académie interprète des Lu-mières - L'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Tou-louse au XVIII\* siècle, par M. Taille-

● La politique de l'archéologie en Europe, édité par J. Chapelot et A.

en vente chez votre libraire habituel

Editions du CNRS 295 gue St Jacques, 75005 Paris

### LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

# Presque millionnaire...

«Doubler le nombre d'étudiones d'ét à l'an 2000 n'est pas une perspective ambitieuse », lançait, en juin dernier, M. Chevènement au colloque du PS sur la société française et son école. A observer la ten-dance actuelle, on est loin de s'acheminer vers cet objectif: les effectifs d'étudiants ne décollent pas depuis dix ans d'un rythme de croissance de 2% environ par an. Pour une raison évidente : le baccalauréat étant le premier grade universitaire, seule son obtention permet d'intégrer les gradins des amphithéâtres, sauf cas de dérogation, toujours très faible. Or le nombre de bacheliers demeure assez stable ces dernières années, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de vague soudaine d'inscriptions dans

Certes, depuis dix ans, le nombre d'étudiants a augmenté : ils étaient 773 629 en 1974-1975 ; ils sont 952 634 dix ans plus tard. Mais ce n'est là que le résultat de l'augmen-tation démographique et non l'effet d'une « volonté politique ».

DISCIPLINES

FIErres MASS, AES (2)

Lettres .....

Pharmacie ......

DISCIPLINE

ridiques, politique pes et de gestion

d'enseignement (lettres).

Sciences .....

Médecine et odoutologie ....
Discipline indéterminée ....

.........

Avec une progression régulière de 2% par an, la France approche du million d'étudiants

Les effectifs ont augmenté de 1983-1984 à 1984-1985 (dernières statistiques fiables comnues) de 20 691 unités, soit une progression de 2,18%. L'année précédente, la progression avait été légèrement plus faible (2%).

Les inscriptions en première nnée d'université d'IUT sont assez stables. Un peu plus de 200 000 bacheliers ont choisi de faire, l'an dernier, des études supé-rieures sur 250 000 admis à l'exa-men. L'augmentation est de queles milliers par rapport à la rentrée ques milliers par rapport à la rentrée de 1983. Elle est surtout sensible dans les IUT et les disciplines professionnalisées comme l'administration économique et sociale (AES).

Comme le nombre d'étudiants entrant à l'université varie peu et

1983-1984

136034

64470

29 477

12911

157 401

11 967

36 547

7813

AUTRES

1820

278249 + 3.5

57817 + 3,4

1984-1985

134681

71779

9 574

167716

36 149 8 813

VARIATION ca %

- 2,5

- 26 + 6,1

+ 1,2 - 1,1

+ 11,3

TOTAL

10 515

17688

1652

19

Les étudiants...

A cette discipline sont ajoutées de nouvelles sections pluridisciplinaires de premier cycle, ce qui explique la forte progression observée en un an.
 Mathématiques appliquées aux sciences sociales et administration économique et sociale.

... et les enseignants

PRO- MAITRES

SSESTANTS ASSESTANTS (2)

1817

470

4796

3779

1245

4821

**8 009** 

1715

(1) Et maîtres de conférences (médecine), chargés de cours (droit), chargés

(2) Et chefs de travaux (médecine), professeurs des 1e et 2e grades (odonto-

tent entre les disciplines. En droit et en sciences économiques 4 485 enseignants, dont seulement 1 234 professeurs, doivent dispenser un enseigne-

ment à plus de 234 000 étudiants, alors que leurs collègues en sciences sont

L'examen de ces deux tableaux met en évidence les disparités qui exis-

651

SSEURS A

1234

2297

4 080

528

3 286

(3) Enseignants du second degré, lecteurs étrangers en lettres, etc.

que le total des inscriptions pro-gresse, cela signifie que plus de jeunes prolongent leurs études supé-rieures. Si les effectifs tendent à diminuer en second cycle, ils aug-mentent de façon importante dans le troisième - surtout en sciences, en économie et en médecine. L'an dernier, 150 050 étudiants préparaient un diplôme de haut niveau (doctorat ou agrégation). L'accroissement de la durée des études universitaires est lié aux difficultés qu'éprouvent des jeunes à trouver un premier emploi. Il témoigne aussi de l'importance des études doctorales. De plus en plus d'élèves de grandes écoles d'ingénieurs on de gestion viennent, leur diplôme en poche, s'initier à la

#### Diminution en région parisienne

Des variations apparaissent entre les établissements de province et ceux de la région parisienne. Les premiers continuent de croître, alors que les effectifs des universités de la région parisienne diminuent. Les universités qui augmentent de façon significative le nombre de leurs étudiants sont souvent de petits établissements de création encore récente : Avignon (+ 16 %), Valenciennes (+ 11 %), Chambéry (+ 9 %), Angers (+ 4 %). A l'inverse les effectifs baissent à Paris-VII, Paris-XII, Paris-VIII et Paris-X.

La région parisienne regroupe 293 461 étudiants, soit moins qu'en 1982. Conséquence: la part de la région parisienne dans le nombre total des étudiants inscrits se situe à 30,8 %, au lieu de 31,4 % en 1983 et 1982, et 33,3 % en 1981. Ce phénomène encore récent s'explique par le vieillissement de la population parisienne et surtont par le développe-ment d'établissements de province qui sont devenus des pôles de recherche dans leurs secteurs et attirent de plus en plus d'étudiants.

Des étudiants qui sont en majorité... des étudiantes, puisque depuis 1981 les filles sont plus nombreuses que les garçons à l'Université. Elles ont franchi depuis 1982 la barre des 51 %. Une petite révolution

La répartition entre les disciplines confirme les tendances constatées depuis plusieurs années : baisse en droit, en médecine et en pharmacie; augmentation en économie et surtont en sciences. Dans cette discipline l'augmentation est surtout sensible dans les filières d'ingénieurs. Cet enseignement assez nouveau dans certaines universités bénéficie des sollicitudes du gouvernement. qui, depuis 1981, crée de nouveaux départements pour augmenter les flux d'élèves. Même phénomène dans les IUT, où la mise en place de sections nouvelles a permis l'accueil d'un plus grand nombre de candidats, sans toutefois répondre à

Pour l'année universitaire qui commence, le ministère prévoit une augmentation de 2,1 % du nombre d'étudiants. Les effectifs attein-draient ainsi 972 000 inscrits. Le chiffre symbolique du million se

SERGE BOLLOCH.

#### SÉLECTION D'OUVRAGES **CAPES-AGREGATION 1986**

#### GREC

P. CHANTRAINE : Grammaire homérique. tome 1 - 1973, 544 pages, 176 F
 tome 2 - 1981, 390 pages, 199 F

au nombre de 17 688 pour 167 000 étudiants.

#### HISTOIRE

L. CAROLUS-BARRÉ : Les plus anciennes chartes en langue française (1241-1286). 1964, 458 pages, H. GRANGE : Les idées de Necker. 1974, 672 pages.

Madame de Staël et l'Europe : Colloque de Coppet. 1970, 408 pages, 121 F ARABE

A. ROMAN: Théorie et pratique de la traduction lit-téraire du français à l'araba. 1981, 143 pages, 89 F AZ-ZAGGAGI: Al Gumal, précis de grammaire arabe en arabe. 1958, 408 pages, 112 F L. LOHEAC : Daoud Ammoun et la création de l'état libanais. 1978, 200 pages, 93 F ESPAGNOL

A CASTRO : Réalité de l'Espagne, histoire et voleurs. 1963, 740 pages, 127 F Antologia de la litératura espanola de la Edad Media (1140-1500). 1971, 430 pages, 95 F R. MARRAST : José de Esproncada et son temps. 1974, 720 pages, 237 F

J. STORA-SANDOR : Issac Babel, l'Homme et l'œuvre, 1968, 158 pages, 53 F M. SOULIÉ: L'Inspiration biblique dans la poésie ratigieuse d'Agrippe d'Aubigné. 1977. 548 pages, 248 F

En vente en librairie Prix Public TTC au 1.10.85 klincksieck

#### PHILOSOPHIE

A. KRÉMER-MARIETTI : Le concept de science positive. 1983, 206 pages, 96 F Entre le signe et l'histoire. L'Anthropologie positive d'Auguste Comte. 1982, 256 pages, 152 F J. PARAIN-VIAL : Philosophie des sciences de la nature. 1983, 272 pages, 104 F

J. LARGEAULT : Principes de philosophie réaliste. 1985. 272 pages. 140 F J. BIDET: Que faire du capital ? 1985, 304 pages,

J.L. HOUDEBINE : Langage et marxisme. 1978, 260 pages, 119 F

M. MEYER: Decouverte et justification en science. 1979, 372 pages. 131 F

J. FERRARI : Les sources françaises de la philoso-phie de Kant. 1980, 362 pages, 161 F

J.P. CLERO ; Philosophie des passions chez David Hume. 1985, 304 pages, 145 F G. NAMER : Rousseau, sociologie de la connais-sance. 1978, 384 pages, 153 F R. WEIL: Aristote et l'histoire (5 microfiches). 1975.

#### **FRANÇAIS**

J. TOUZOT: La Planète Mauriac. 1985, 340 pages, 148 F E. BATACHE-WATT : Profils des héroines raciniennes. 1976, 262 pages, 89 F J. BRODY: Lecture de Montaigne. 1983, 182 pages.

H.-H. EHRLICH : Montaigne, la critique et le langage. 1972, 136 pages. 56 F L.D. KRITZMAN: Destruction, découverte: le foncnt de la rhétorique dans les essals de Montaigne, 1982, 186 pages, 85 F

A. COMPAROT : Amour et Vérité : Sebon, Vivès et Michel de Montaigne, 1983, 276 pages, 132 F A. BRETON: Ode à Charles Fourier. 1961, 100 pages,

# Travailler

(Suite de la page 11.)

Une étude du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) montre que les deux tiers des étudiants ayant fait une maîtrise de sciences exactes spécialisées (électricité, électronique, mécanique, informatique...) et un DEA ont trouvé un emploi d'ingénieur ou de cadre supérieur, à des niveaux de responsabilité et de salaire correspondant à ceux des diplômés des écoles « moyennes » d'ingénieurs (2).

Les DESS qui se multiplient dans les universités ne reçoivent leur habilitation que contre la garantie que les professions sont associées à leur organisation et que les débou-chés existent.

Les instituts universitaires de technologie accueillent chaque année un nombre croissant d'étudiants, et nombreuses sont les spé-cialités qui assurent rapidement à leurs diplômés des emplois (électronique, informatique, construction mécanique, techniques financières et comptabilité, informatique de gestion).

Ces réussites ne doivent pas faire oublier toutes les formations encore inadaptées ou ne correspondant pas à des débouchés réels, comme c'est trop souvent le cas pour les sciences naines on les sciences de la vie et de la terre, qui connaissent un afflux dramatique d'étudiants et un fort taux de chômage (3). L'Université est encore loin d'avoir acquis, dans son ensemble, la souplesse et le dynamisme qui lui permettraient de inter tout son rôle dans cette contra jouer tout son rôle dans cette course à la formation.

Mais il faut, à sa décharge, tenir compte de deux contraintes qui limitent fort ses capacités d'adaptation. La première se situe dans le fonctionnement de l'enseignement secon-daire. L'Université doit s'accommoder du flux des bacheliers et de leurs répartitions entre des sections de niveau très inégal. Le déséquilibre actuel au profit d'une section C mal-

thusienne et prisonnière du poids excessif des mathématiques et de la physique fausse considérablement le jou. C'est ce dysfonctionnement que vise à réduire la réforme des lycées annoncée par M. Chevènement (le Monde du 15 octobre).

#### L'enseignement, métier d'avenir

L'autre contrainte se situe dans les relations entre la formation et les professions. L'Université travaille dans le long terme. Préparer une formation — et les gens capables de la donner — demande du temps. Or les demandes des ptilisateurs - entreprises on administrations - sont généralement soudaines, mal formulées et mal programmées, ce qui pro-voque des secousses fâchenses. Pour s'être trop précipitamment engouf-fré dans la « brèche » de l'informatique, on a fabriqué une quantité de programmeurs jugée maintenant

Autre exemple : devant la baisse vertigineuse du nombre de postes aux concours du CAPES et de l'agrégation à la fin des années 70, les universités ont - avec sagesse réduit considérablement les préparations et découragé les étudiants de s'y engager. Or cette tendance est en train de s'inverser : plus de huit mille postes vont être ouverts pour la deuxième année consécutive, et on a du mal, dans certaines disciplines (sciences, lettres, musique), à trou-ver suffisamment de candidats de valeur pour les pourvoir. Cette demande en professeurs va s'accélé-rer dans les années à venir, du fait du renouvellement prochain des fortes promotions d'enseignants des années 60 et de l'augmentation prévisible des effectifs dans les lycées. Comme le dit M. Chevenement, l'enseignement va redevenir un métier d'avenir, surtout si l'on tient compte des besoins croissants de la formation permanente. Les univer-

#### **ECOLE NORMALE DE YOGA**

Formation de professeurs diplômés L'inscription peut avoir lieu à tout moment de l'année

> Formation Continue Déclarée sous le nº 11.92.00.52.792

Renseignements: 2, rue Gambetta 92 100 Boulogne Tél:: 605-07-25

# **JOSEPH GIBERT**

LE LIBRAIRE DES UNIVERSITAIRES AU CENTRE DU QUARTIER LATIN

Toutes spécialités sur 3 niveaux

- LETTRES
- LANGUES ÉTRANGÈRES
- DICTIONNAIRES
- HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
- SCIENCES SCIENCES NATURELLES
- MÉDECINE
- DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
- INFORMATIQUE BEAUX-ARTS, ARCHITECTURE
- POCHOTHÈQUE
- OUVRAGES D'IMPORTATION

LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

droi

CON

### **VENDEZ\* TOUTE L'ANNÉE**

- DICTIONNAIRES ENCYCLOPÉDIES • LIVRES SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES
- LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS
- LIVRES D'ENFANTS
- BANDES DESSINÉES
- LIVRES DE POCHE, ROMANS POLICIERS DISQUES ET CASSETTES MÉTHODES
- DE LANGUES, DISQUES 33 t (parfait état)

SACELP Société d'achat de la librairie

JOSEPH GIBERT (1) 634-21-41

2, rue de l'Ecole-de-Médecine - 75006 PARIS angle: 26, BOULEVARD SAINT-MICHEL Métro: ODÉON - RER: LUXEMBOURG

\* Autorisation écrite des parents pour tout client de moins de 18 ans.





# LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

# en l'an 2000

sités doivent à nouveau se préparer à modeste - et de s'adapter à un mar-

Ces exemples montrent que ces dernières sont confrontées à un triple défi : maintenir vivantes des filières fondamentales par-delà les aléas de la conjoncture (ce n'est pas parce que la physique nucléaire recrute moins qu'il faut cesser de former des spécialistes en ce domaine); monter les formations nouvelles de haut niveau et pluridisciplinaires correspondant an développement des techniques et de la production; assurer enfin à une masse grandissante de jeunes une formation de base leur permettant de trouver vite un emploi - même

ché du travail tendu et instable.

Tâches difficiles et en partie contradictoires, mais qui doivent être remplies pour affronter, sans risque de naufrage, les caux tunnultuenses de l'an 2000.

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(2) « L'avenir des diplômés de l'enseignement supérieur scientifique », par François Pottier, dans Formation— Emplois, nº 10, avril-juin 1985, 54 F.

(3) Les débouchés professionnels en sciences de la nature et de la vie : vers un avenir sombre ? », par François Pottier. Formation - Emplois, nº 8 -octobre-décembre 1984, 52,50 F.

# 3e cycle : des formations à vocation professionnelle

L'accent est mis sur l'adaptation aux métiers

et sur la recherche appliquée

maîtrise et souhaitant pour-suivre des études supérieures découvrent à cette rentrée un paysage légèrement modifié. Toutes les formations de 3 cycle ont été réexaminées, et une « campagne d'habili-tation », meuée de janvier à juin 1985, a permis la mise en place de 1430 3 cycles nouveaux. S'inspi-rant de la réforme des études doctorales, cette procédure vise à mieux orienter les étudiants entre des formations aux métiers de la recherche et d'antres à vocation directement professionnelle.

• MOINS DE DEA

Premier diplôme concerné : le DEA (diplôme d'études approfon-dies), qui sanctionne la première année des études doctorales. Il est la

Ces sections qui font alterner

stages en entreprises et inter-ventions de professionnels,

n'acceptent ou'un nombre limité

base et la première étape d'une période de formation à la recherche et par la recherche. La préparation de ce diplôme a lieu au sein d'un groupe de formation doctorale qui s'appuie sur des équipes et des labo-ratoires généralement reconnus par le milieu universitaire. Sur les 1290 DEA demandés par les établisse-ments, 994 ont été habilités (dont la moitié en sciences humaines et sociales), soit une diminution de

22 % par rapport à la situation amérieure (il en existait 1278). Selon M. Schwartzenberg, ce résultat « traduit l'exigence de qualité et de rigueur scientifique qui a guidé la campagne d'habilitation. Le renouvellement, les restructurations et les regroupements nécessaires ont été pris en compte pour parvenir à une cohérence accrue autour des principaux axes de recherche des établissements et recentrer les formations ».

DAVANTAGE DE DESS

Les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS), qui sanctionnent une année de formation préparant directement à la vie active, s'étaient multipliés ces dernières années. Elaboré en collaboration avec les membres de la profession concernée, ce diplôme doit permettre à ses titulaires de s'insérer facilement sur le marché du travail à un niveau de qualification élevé correspondant à un nombre d'années d'études égal à celui des ingénieurs (cinq ans). Le succès remporté par ce diplôme auprès des entreprises et des organismes publics explique que les demandes d'habilitation aient été nombreuses (530). Après examen, 436 DESS ont été habilités pour la rentrée, alors qu'il en existait 380 l'an dernier (soit une progres-

Faible en sciences humaines et sociales (327 au lieu de 301), l'aug-mentation est plus sensible en électronique, électrotechnique automatique et informatique (54 au lieu de 43). Nombre de DESS ont été habi-lités pour une durée plus courte que supérieurs, semble accepter cette

les quatre ans normaux. C'est le cas en psychologie (deux ans) et en administration des collectivités locales (trois ans). D'autres formations enfin out été accordées pour une année, afin, selon la direction des enseignements supérieurs, qu'- elles fassent leur preuves et, notamment, que les titulaires du diplôme puissent accèder à un Pour mener cette politique d'habi-

litation, la direction des enseigne-ments supérieurs avait constitué onze groupes d'études techniques (GET) par grands secteurs de disci-plines. Présidés par des scientifiques reconnus (membres de l'Académie des sciences, professeurs au Collège de France), ces groupes ont tenu trois séries de réunions entre janvier et mai. Les projets devaient s'insérer dans les axes de recherche des établissements et avoir une cohérence géographique pour éviter que plusieurs universités d'une même ville ne proposent des formations par trop semblables. Enfin, chaque diplôme devait justifier d'un effectif mini-mum d'étudiants (au moins cinq

diplômés par an). «La politique d'habilitation a été conduite de manière exigeante, explique M. Schwartzenberg, afin de garantir un niveau élevé de formation et de permettre aux universités d'affirmer leur vocation scientifique particulière. » Le SNE-Sup conteste cette politique et critique les suppressions de diplômes dans les sciences de la vie et de la terre. Selon M. Paul Mazliak, secrétaire général adjoint du syndicat, des choix d'école ont entraîné une réduction importante des 3ª cycles, notamment dans de petites universités de l'Ouest. En sciences de la vie et de la santé, 44 % des demandes formulées ont été refusées et des regroupements ont été imposés. D'une manière générale, le SNE-Sup condamne les pressions du

critique en expliquant qu'il failait restructurer les 3º cycles en tenant compte des contraintes budgétaires. Une réorganisation qui, selon lui, s'est bien passée, même s'il regrette que le nombre des diplômes habilités ait été trop important en droit et en mathématiques. Mais il dispose d'une arme ultime pour contraindre les récalcitrants à se regrouper : les crédits. - Les sommes affectées à chaque discipline varient peu cette année. résume-t-il. En conséquence, ceux qui ont accepté de diminuer le nom-bre de leurs diplômes toucheront plus, les autres se contenteront de moyens constants. .-

#### Les nouveautés 85/86

#### DEUST et MST

A coté des nouveaux DEUG existent depuis un an des diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dispensant des forma-tions à caractère professionnel en deux ans après le baccalauréat. A cette rentrée, on compte 56 DEUST, 19 nouvelles spécia-lités ayant été habilitées : environnement-techniciens de la mer et du littoral (Lille-I); informatiqua industrielle et productique (Lyon-I); communication audiovisuelle (Grenoble-III); musiciens professionnels (Toulouse-II)...

De nouvelles maîtrises de sciences et techniques (MST) sont aussi habilitées à cette rentrés, pour former en quatre ans des cadres dans des domaines très spécialisés. Il existe 147 MST, dont 35 % relèvent du secteur tertiaire. Des formations à caractère professionnel sont aussi créées en lettres et maîtrise d'études cinématographiques et audiovisuelles ; licence d'aménagement ; d'animation culturelle et sociale, ou

# Le Havre, la benjamine

nées dans la ville, des locaux de fortune... Et pourtant en ce début d'octobre, la jeune université fonctionne. La demière née des établissements d'enseignement supérieur bénéficie de l'héritage de formations installées au Havre. L'IUT et ses mille trois cents étudients a déjà une longue histoire, mêmê si un nouveau département de transport et logistique ouvre ses portes cette année. Quant aux DEUG scientifiques, ils évitent, depuis 1972, aux bacheliers havrais de s'expatrier à Rouen pour leurs premières années d'université. En ajoutant un DEUG administration économi-Que et sociale et langue, on obtient la palette des premiers cycles havrais. Au total quelque deux mille étudiants qui attendent avec impatience septembre 1986 où la construction des bătiments prévus en centre ville

ES implantations dissémi-

Les Havrais sont fiers de leur université, tant de fois promise, puis refusée. La municipalité, la chambre de commerce et le port autonome se sont mobilisés pour

La dernière-née des universités se limite à quelques formations bien a justées

elle. Les uns ont apporté leur concours financier, les autres, en particulier les instances consulaires, favorisent les fiaisons avec les milieux économiques.

M. Guy Fleury, l'administra-

teur provisoire de l'établissement, îl ne s'agit pas de «bâtir une université semblable aux soixante-dix-sept autres déjà existentes ». Partant du principe que « lorsque l'on fait tout, on naque d'être médiocre dans tous les domaines». il estime indispensable de concentrer les efforts sur des « poles prioritaires». Le deuxième cycle ne comprend que quelques formaet techniques (MST) en affaires internationales, unique en France, pour former des cadres commerciaux, et deux en maind'étudiants, rarement plus de trente. Les titulaires d'un DEUG non admis dans les MST doivent s'expatrier à Caen, Rouen ou Paris pour poursuivre un second cycle en droit, en économie ou en sciences. «Il existe un barrage en fin de deuxième année. reconnaît Franck, étudiant depuis peu de jours. Nous sommes en quelque sorte dans la situation des élèves de prépa qui sevent qu'ils doivent réussir

La décision de Guy Fleury et des enseignants de privilégier quelques axes de formation et de recherche leur permet d'espérer figurer rapidement parmi les laboratoires dynamiques. Mais ces choix, appréciés au ministère de l'éducation nationale, risquent d'être mai compris de la population havraise qui, elle, attend toujours une grande université pluridisciplinaire.



QT 17 15.

See See See

GIBER

## LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE



#### **ENTRETIEN**

# M. Philippe Lucas (Lyon-II): «L'Etat ne doit plus être notre seul partenaire»

A conférence des présidents d'université a organisé en juin un colloque pour effectuer un premier bilan des activités contractuelles à l'Université et envisager le développement de cotte nouvelle politique. M Philippe Lucas, président de l'université de Lyon-II et responsable, à la conférence, de la coordination de cas actions, explique dans l'entretien qu'il nous a accordé quelle « chance considérable de renouvellement » représente cette politique pour l'Université.

« Que cache le terme, un peu abstrait, de relations contractuelles ?

— Contrats pédagogiques, contrats de formation continue, contrats de recherche, conventions d'association, de coopération, jume-lages. L'Université multiplie ses partensires (entreprises, collectivités locales et régionales, services publics). Elle inscrit de plus en plus ses activités dans le tissu des pratiques contractuelles. Elle est ellemême à l'origine d'un nombre croissant d'initiatives. Il y a place aujourd'hui pour d'autres rapports avec l'Etat que des rapports administratifs d'injonction et de distribution. C'est vrai de la recherche universitaire : nous avons l'expérience des contrats pluriannuels définissant, après concertation, les priorités de l'Université et les moyens correspondants. C'est vrai aussi en matière de pédagogie, avec les premiers cycles rénovés.

» Les relations nouvelles bouleversent bien des habitudes et bien

A conférence des présidents des credo. C'est souvent dans ce d'université a organisé en « dérangement » que nous prenons juin un colloque pour effecanjourd'hai conscience des enjeux.

 Ces relations nouveller sontelles bénéfiques sculement pour les universités ?

- Les relations contractuelles, ce sont d'abord de nouvelles sources de financement. Le montant des contrats de recherche entre les éta-blissements d'enseignement supérieur et les entreprises publiques et privées atteint 630 millions de francs, soit 80 % des crédits que le ministère de l'éducation nationale met à la disposition des universités. Le volume de la formation continue représente plus de 400 millions de francs. Mais les relations contractuelles, c'est aussi, pour la société française, les entrepreneurs, les col-lectivités... L'occasion d'investir dans la formation et la recherche universitaire, c'est l'occasion pour notre société de sortir des rapports passifs de contribuable qu'elle entretient avec son Université.

Les relations contractuelles créent en effet des synergies. Elles ont été, par exemple, un facteur décisif dans la création des pôles régionaux de recherche et de technologie en productique, matériaux, micro-électronique... Elles ont suscité autour de l'Université tout un réseau d'associations qui prolongent et diversifient l'action de l'établissement, apportant une appréciable contribution au développement régional. Elles sont enfin, pourvu que nous en maîtrisions le cours et les effets, l'oc-

cement » que nous prenons
hni conscience des enjeux.

Se relations nouvelle sontseferment » que nous prenons
hni conscience des enjeux.

Veulent multiplier les contrats
avec les entreprises et les régions

casion d'une sorte de « remandatement » social des universitaires ; l'occasion d'une légitimation renouvectée de l'Université française : une « sanction » extérieure à la commules représentants des professionnels

nauté universitaire.

» Encore faut-il que nous maîtrisions toutes ces mutations. Beaucoup de nos structures, de nos usages, de nos outils (l'outil budgétaire notamment), sont inadaptés aux pratiques contractuelles. Encore faut-il ne pas se laisser abuser par la « boane nature » contractuelle. Les ressources contractuelles ne sont pas égales pour toutes les universités ni pour toutes les régions. Et tous nos parteuaires potentiels n'ont pas également accès à l'Université.

 Il est donc nécessaire pour vous de passer des pratiques contractuelles à la définition d'une nouvelle politique.

- Pour cela, nous avons besoin d'outils. Les universités s'en sont parfois doté. En ouvrant des cellules de relations avec l'industrie ou, comme l'a fait l'université de Pau, en créant une commission de prospective. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons décidé de nous intéresser de près an contrat plurisant d'établissement - qui devrait permettre à l'Etat et à chaque université de définir, pour l'ensemble des activités de celle-ci et pour plusieurs amées, les objectifs, les moyens d'une politique d'établissement.

d'une politique d'établissement.

» l'ai proposé à mes collègues de réunir au groupe de travail dont la mission serait d'étudier concrètement l'usage que nous pourrions

faire des contrats d'établissement. Renouant avec la grande tradition des colloques de Caen et d'Amiens, nous avions invité en juin les élus et les représentants des professiones de trois régions (Aquitaine, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais). Nous leur proposons anjourd'hai de poursuivre avec eux, chez eux, la réflexion engagée. Nous allons mettre à profit les trois prochains mois pour dégager, dans chaque région, avec nos partenaires, les contenus possibles de tels contrats. Et donner, ainsi, à l'autonomie de l'Université tout son poids de responsabilité.

#### Pugnacité

Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans le fonctionnement des universités, pour les usagers, comme pour leur environnement ?

— Beaucoup de choses. Nous entendons faire partager à nos partenaires notre détermination, les associer à une réflexion et une action qui
les engagent durablement. Le devenir de l'Université, c'est aussi le
leur. Nous devons préparer une
meilleure coopération des universités entre elles. Les étudiants en seront les premiers bénéficiaires,
comme ils sont les bénéficiaires de
bien des pratiques contractuelles
(stages, priorité d'embauche,
bourses...).

» C'est enfin notre conception de la gestion universitaire qui se trouve transformée. L'autonomie universitaire, c'est désormais notre capacité d'initiative, et notamment la capacité de contracter, et non plus l'autonomie résiduelle consentie par l'administration centrale. Cela exige de la pugnacité. Le budget universitaire devra être repensé dans sa conception. Au moment où l'on parle tellement de mobilité, il ne peut être question de revenir sur la notion de diplôme national, mais la décentralisation, l'autonomie contractuelle, donnent aux établissements la possibilité d'user de leur capacité d'initiative.

» Il faut s'attendre enfin à un renouvellement considérable de l'intervention ministérielle. Allégée d'une part de ses tâches distributives, la «tutelle» ministérieile devrait pouvoir consacrer plus de ses compétences à des actions de direction, au sein du système et au plan interministériel. La contribution de la «tutelle», associée aux établissements, pourrait être décisive en matière de politique de l'emploi, de développement social et de coopération internationale, européeme en particulier.»

> Propos recueillis per SERGE BOLLOCH.

# Les nouveautés 85/86

# Premiers cycles: le rénovation (suite)

Commencée à la rentrée 1984, la réforme des premiers cycles vise à faciliter l'orientation des bacheliers et à diminuer les échecs et les abandons. Il y a un an, environ un tiers des étudiants de première amée ent découvert les réunions d'information, le semestre de tronc commun, les actions de soutien et de mise à niveau. Selon M. Roger-Gérard Schwartzenberg, des enquêtes effectuées par l'inspection générale permettent de noter « une réalle fidélisation des étudiants » et d'« observer que le pourcentage d'abandons après les congés de Noël est en sensible régression, notemment à Rennes-II, Lyon-I et Paris-V ».

Cette année, la moitié des étudiants de première année est concernée. La rénovation com-

piète de toutes les formations initiales ne sera donc pas achavée comme prévu en 1986, en raison de la diminution des crédits.

#### Les normaliens en chaire

tout frais sorts des Ecoles normales supérieures, à enseigner dès cette rentrée dans les universités. Cette mesure nouvelle doit faciliter en deux ans l'intégration des normaliens dans des équipes de recherche, voire leur permettre de décrocher un poste de maître de conférence. Pour l'heure, ces stagisires, déjà fonctionnaires de l'éducation nationale, préparent leurs six heures de cours hebdomadaires. Un classement est établi par les écoles : les cent vingt premiers restent à Paris, les autres sont « exidés » en province (mais pas trop loin de la capitale).

#### LA RENTREE UNIVERSITAIRE chez FLAMMARION MEDECINE-SCIENCES

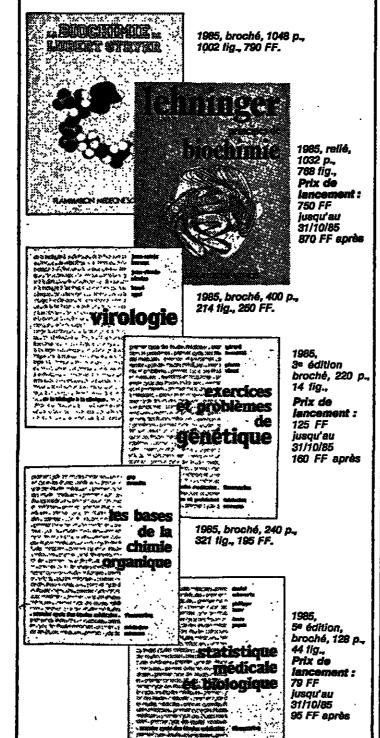

BON DE COMMANDE à retourner à votre libraire ou à Flammarion Médecine 4, rue-Casimir Delavigne. 75006 PARIS Je commande les ouvrages cochés ci-dessous :

☐ LEHNINGER, Principes Blochlmie ☐ BROUSSAL, Génétique ☐ DECODTS, Chimie organique ☐ HURAUX, Virologie ☐ SCHWARTZ, Statistique méd. ☐ STRYER, Blochimie Ci-joint un règlement de ......FF à l'ordre d'Union-Diffusion (prix de(s) ouvrage(s) + 6 % de participation au port).

Adresse :

Prénom :

L'ADMINISTRATION de L'EDUCATION NATIONALE vous connaissez ?

Le SNAU-FEN vous répond.

La rentrée s'est (plutôt) bien passée ? Normal dit le Ministre

Et pourtant ...

Pour 60 000 administratifs, anonymes et méconnus, dans les Rectorats, les Inspections Académiques, les Etablissements Scolaires, les Universités, au Ministère, à la Jeunesse et aux Sports, etc...

C'est tous les jours l'Heure de Vérité,

Et pourtant ...

Des locaux mieux adaptés,
Des démarches simplifiées,
Un matériel moins désuet,
Des personnels mieux formés,

Ce serait pour eux, comme pour vous une administration plus EFFICACE, MODERNE et PERFORMANTE.

C'est possible . Comment ?

Renseignez-vous au S N A U (affilié à la F E N )
SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE

13, rue Monsigny 75002 Paris (tél: 47 42 06 51)

Les adhérents du S N A U ont financé cette publicité informative. Faites leur connaissance. Rejoignez-les...





### LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE

EA a le gost, la couleur et les débouchés d'une école de une petite sœur d'HEC. LEA, c'est le département de langues étrangères appliquées au commerce extérieur de l'université de Paris-XII implantée à Créteil (Val-de-Marne). L'idée de base est simple ; on peut se passionner pour les langues sans avoir la vocation de les enseigner. D'où la recherche d'un débouché nouveau : le commerce international. Après quatre années de LEA (niveau maîtrise), les étudiants trouvent en principe un poste de responsabilité dans le service d'exportation d'une entreprise de la région pa-

A SERVICE SERVICES

of himming

With the same of t

्रेबर्ग्य १९५३ । १९७७ वर्ष्ट

tom the project of the

ROBERT OF THE SEE STATE

ment of the act

was the same of the

Area to the second series

patricular and the second second

ক্ষা করে। ইনা কেন্দ্র নি**রুক্** 

1 '''' = 1 E-1

Here of control letter

See 9 - 5 / 54

IA.

與 編問 華

海线产业5177年 李拉里

and the same of

مِلَدُ امن الأصل

Le secret ? Un enseignement intensif de deux langues (dix heures hebdomadaires d'anglais et d'allemand en première année) auquel s'ajoutent, au fur et à mesure de la progression, des cours d'économie et de droit. Et, dans le second cycle (licence et maîtrise), de fortes doses de gestion et de marketing, l'étude des procédures d'exportation, sans oublier l'informatique, la comptabi-lité et la géographie. Un enseigne-ment phuridisciplinaire tourné vers un but précis : l'exportation

C'est en affinant sa cible, en assurant un suivi plus individualisé des étudiants et en multipliant les contacts avec les entreprises que le département LEA de Créteil a assuré sa réussite. « Les étudiants de LEA ont un profil disserent de celui des élèves des grandes écoles de commerce. Ils sont plus facilement adaptables à des problèmes concrets et moins tentés de donner des leçons aux autres », affirme Mª Michèle Vietti, responsable au département international d'Essilor, qui reçoit des étudiants de Créteil en stage, depuis deux ans.

A on croire M. Francis Pernet, chef de service à la délégation du Val-de-Marne de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, les élèves des grandes écoles sont formés « avec l'idée qu'ils sont les meilleurs »; il apprécie le talent plus modeste des universitaires de LEA. « Ici, on leur apprend à se battre », confirme Mª Catherine Martin, directrice adjointe du département et maître de conférences en gestion. LEA-Créteil ne prétend pas concurrencer les grandes écoles sur le ter- gnants qui ont pris le parti de ne ja-

Les linguistes de l'université de Paris-XII se lancent dans le commerce

international.

rain de la gestion d'entreprise, mais pense donner un « plus » dans le domaine de l'exportation. Trilingues et compétents en gestion comme en droit, ouverts éventuellement sur des disciplines comme la géographie économique ou l'histoire, ses étudiants sont réputés polyvalents et capables, des leur sortie, de mener des opérations d'exportation pour les PME et les PMI, de traduire des contrats, de proposer des solutions juridiques ou économiques.

Dès le premier cycle, les étudiants sont invités à effectuer des séjours de longue durée (six mois au moins) à l'étranger. Des conventions permettent à ceux qui le souhaitent de passer tout où partie de leur deuxième année d'étude dans une université britannique ou allemande.

#### Une trentaine d'élus

Le département a réussi, en outre, surmonter deux handicaps maieurs : son rattachement à une UFR de lettres (peu attirant pour les milieux industriels) et la féminisation quasi-totale de son public (90 % d'étudiantes). Les chefs d'entreprise, convaincus de la qualité des promotions successives, ont répondu présents ». Aujourd'hui, LEA-Créteil peut compter, pour proposer des stages, sur une dizaine d'entre-prises, puisées dans un vivier beaucoup plus large, d'environ cent cinquante adresses, situées, pour la plupart, dans le Val-de-Marne.

L'ouverture sur les milieux professionnels est l'une des clés de la réussite. En quatrième année (maîtrise), des professionnels assurent la moitié des enseignements, soit en intervenant sur un sniet technique du cours lui-même, soit en prenant la responsabilité d'une série de conférences. Avocats, banquiers, chefs de PME, se relaient autour des ensei-

**Extraits et Tableaux** des Comptes Nationaux

1984 L'outil pédagogique qui permet une bonne maîtrise de la Comptabilité nationale et de la macroéconomie.

l'ouvrage, 80 pages, 29 F. En vente : INSEE, Observatoire économique de Paris, Tour Gamma A,

195, rue de Bercy, 75582 PARIS Cedex 12

INCO Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.



#### L'enfer des imprimantes

Les tribulations de l'utilisateur moyen, cherchant l'imprimante idéale pour son ordinateur. Mission impossible?

17 F. EN VENTE PARTOUT.





NOËL - PAQUES - ÉTÉ Séjours en famille avec cours pour : élèves des collèges et lycées; étudiants d'université, grandes écoles, R.T.S.

OPTIONS SPORTIVES : iquitation, tennis, volle, planche à voile **PAQUES ANGLETERRE** Ferfait séjeur 2 semaines : 2290 F

FULL SEMBLE / SEMBLES: ZZSE |

AQUITABLE: 33840 LEMM ET MAISSET TAL: (00) 25-30-41 — ALIVERGRE: 03100
CLERMONT-FERRAND TAL: (73) 35-35-67 — BOURGOGNE: 71150 CHAGNY
TAL: (05) 42-42-49 — CENTRE: 37170 ST-AVENTIN-TOURS TAL: (47) 27-59-74 —
CHAMPAGNE: 10400 NOGENT/SERE TAL: (28) 33-21-89 — MIDI-MEDIT: 84500
CHAMPAGNE: 10400 NOGENT/SERE TAL: (28) 33-21-89 — MIDI-MEDIT: 84500
L'ISLE/SORGUE TAL: (90) 20-30-83 — MIDI-PYR.: 82000 MONTAUSAN
L'ISLE/SORGUE TAL: (90) 20-30-83 — MIDI-PYR.: 82000 MONTAUSAN
TAL: (83) 83-30-05 — NOND-EST: 57000 METZ TAL: (8) 750-22-11 — NORD PEGARDE:
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE
59370 MONS-EN-BARGUI. TAL: (20) 47-88-04 — OUEST: 79300 BRESSURE

EVIS. 36, bd Davout 75020 PARIS - Tel : 372-31-04 BON A NOUS RETOURNER POUR LINE DOCUMENTATION NOM ..... PRÉNOM ....

CODE POSTAL : LILL VILLE .... ÉTUDES SUIVIES ..... AGE .... cours et de faire travailler leurs étudiants sur des dossiers réels, ceux apportés par les intervenants exté-

.LEA, filière de la réussite? Oni, mais pour quelques «happy few». Sur la petite centaine d'étudiants admis à chaque rentrée en première année (après présélection sur dossier), senis une trentaine décrochent la maîtrise quatre ans plus tard. Les autres sont partis dans la vie active, ont rejoint une filière de langue pure ou ont échoué. Les cours de gestion et d'économie découragent certains, qui abandonnent alors sans trop de dommages puisque le premier cycle, ouvert sur les deux langues étrangères, rend possible les reconversions. Les autres s'accrochent une fois passé le DEUG, lorsque la sélection se fait moins sévère et que la perspective d'un emploi se précise au fil des stages (trois mois minimum en fin de licence et en fin de maîtrise).

d'instruments de musique à percussion, a trouvé un stage dans une petite entreprise spécialisée dans ce domaine. Grâce à sa parfaite connaissance de l'allemand et des techniques de l'exportation, il a été chargé d'organiser la présence de la marque dans un salon professionnel à Francfort. Quelques mois plus tard, il était embauché pour créer le service exportation de l'entreprise, qui avait décidé de se lancer dans l'aventure internationale. Marie-Louise, elle, a été embauchée chez un petit fabricant de logiciels dans des conditions comparables.

Eric, vingt-cinq ans, passionné

Création d'une association des anciens, présence dans les lycées et au salon Expolangues... les étudiants de LEA-Créteil ont pris en main leur propre publicité. L'initiative la plus spectaculaire, prise avec les enseignants et les milieux professionnels. aura été l'organisation en 1985 du concours «Val-de-Marne Export». Une petite entreprise du département, sélectionnée selon des critères rigoureux, bénéficiera pendant un an d'une série d'études de marché menée par les étudiants de LEA pour lui permettre de trouver des clients à l'étranger. Des travaux pratiques utiles pour des jeunes qui out décidé de relever les défis de l'ex-

PHILIPPE RERNARD.



MEDECINE of PHARMACIE

PRÉPARATION AUX CONCOURS D'ENTRÉE AUX : ECOLES PARAMÉDICALES
Kineurorapeutes Laboranyas.
Manuputratus en electroraciologie.
Informers. Pedicures. Ergotherapeutes.

ÉCOLES D'ORTHOPHONIE

ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS IPESUD Le Parc du Behedère. Bât D nas Marus Carreso nué du Behedère 34100 MONTPELLIER TOL (67) 54,72.20

# Les exportateurs de Créteil | La course infernale au logement

'EST l'agence immobilière la plus minable et la plus sollicitée de Paris. Entassés dans trois petites pièces au fond e, une demi-douzaine de jeunes armés de téléphones s'acharnent à résoudre un problème insoluble : comment loger les huit cents étudiants dont ils ont recu l'inscription dans les soixantedix chambres actuellement disponibles dans leur fichier ?

Cette situation est celle que connaissent tous les organismes qui, lors de chaque rentrée, s'occu-pent de loger les étudiants. Pourtant, ici, on ne baisse pas les bras. On vent prouver que cette tenta-tive a de l'avenir. Il y a deux mois à peine, à l'initiative de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et avec l'appui du ministère de l'urbanisme et du logement, s'est constituée une Mutuelle universitaire du loge-ment (MUL), Mission: mettre en rapport les propriétaires qui ont des chambres à louer et les jeunes gens qui en cherchent. Moyen : un numéro de téléphone unique (16-05-44-42-22) recevant gratuitement les appels des uns et des autres. Les correspondants d'une même académie sont automatiquement branchés sur des bureaux ouverts dans les dix plus grandes villes de France. Là un s'efforce de mettre en rapport bailleurs et futurs loca-

Détail qui fait la différence : on garantit au propriétaire qu'il sera payé même si l'étudiant lève le pied, et que les dégâts éventuels seront indemnisés. Pour se prémunir, la MUL demande au locataire une caution représentant quarante jours de loyer. En rassurant les loueurs, on espère lever leurs réticences, augmenter l'offre et commencer par conséquent à débloquer une situation dramatique.

Sur les un million cent cinquante mille garçons et filles inscrits cette année dans les facultés, instituts et grandes écoles, on estime que la moitié seulement habitent sur place, chez leurs parents. Six cent mille autres (étrangers, ruraux et provinciaux) doivent se livrer à une véritable chasse au logement. Il y va de leurs études et donc de leur aver Pour les étudiants de première année qui abandonnent le cocon rassurant du terroir, du lycée et de la famille, c'est une épreuve redoutable. «Si nous ne trouvons pas le calme et la sécurité, il est impossible de se concentrer et de travailler efficacement », témoigne Abdallah, un jeune juriste como-

A Paris, où la crise est plus aigue que partout ailleurs, le niveau des demandes s'effondre après les examens partiels de raté leurs premières épreuves et abandonnent. La qualité du loge-ment serait donc devenue un cri-

> Cours par correspondance cours oraux et conférences à Paris Sessions de formation ECOLE

DE PSYCHO-GRAPHOLOGIE

ORGANISME PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, FONDÉ EN 1953 12, villa Saint-Pierre B. 3 -- Dép. LM 94220 CHARENTON Tél. (1) 376-72-01 puis (1) 43-76-72-01 Préparation à la profession de graphologue Inscriptions reques toute l'année tion gratuité

Analyses et sélections par prof

Trouver une chambre reste un redoutable casse-tête. La Mutuelle des étudiants tente de le résoudre.

tère de sélection universitaire. Ce

qui est inique et absurde. Quels sont les remèdes? 1 résidences gérées par les CROUS (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) offrent cent quinze mille chambres à ceux dont la situation géographique, familiale et financière est la plus difficile. Mais voilà déjà huit ans que l'on n'en construit plus. Trop peu nom-breuses, celles qui existent doivent rejeter les deux tiers des demandes qu'elles enregistrent. Bien qu'elles soient bon marché (l'Etat les aide à raison de 200 F par mois et par étudiant), elles apparaissent encore trop chères à certains jeunes étrangers. A Limoges, des dizaines d'entre eux ont déménagé récemment vers les foyers de travailleurs,

#### Dans les HLM

Les foyers privés et les services logement » des grandes écoles dépannent quelques dizaines de milliers de sans-logis, mais cette contribution reste modeste. Désespérant de voir se construire une nouvelle résidence à Nancy, l'Institut national polytechnique de Lorraine s'est carrément adressé à un promoteur privé. Celui-ci a construit, en six mois, un ensemble de deux cent soixante-quatre studies tout confort, qui, à 400 F par mois (plus les charges et les impôts), out trouvé immédiatement

Faisant fen de tout bois, les CROUS se sont tournés, pour leur part, vers les HLM, dans lesquelles ils louent des appartements, mis ensuite à la disposition des jeunes ménages étudiants : quinze mille étudiants sont ainsi hébergés. Des projets portant sur quelques cen-taines de logements supplémen-

taires sont en cours à Montnellier Toulon, Orléans et Strasbourg.

Tout cels est encore très insuffisant, et depuis longtemps. Aussi les CROUS avaient-ils, il y a quelques années, entamé une politique de mise en contact des étudiants avec les loueurs de meublés. Dans chaque université, on déniche ainsi quelques centaines de chambres lors de la rentrée. Mais, de l'avis même de M. Pierre Trincal, président du Centre national œuvres universitaires (CNOUS), ce service a mal fonctionné. Les fonctionnaires n'aiment guère jouer les intermédiaires, de crainte d'être

traités de « margonlins ». En définitive, on estime que le nombre des étudiants qui doivent se débrouiller par eux-mêmes en s'adressant à des copains, en courant les agences immobilières, en couchant dans des hôtels minables (et même dans leur voiture) oscille entre trois cent mille et quatre

C'est pour tenter de les dénanner que la MNEF a décidé, l'an dernier, de reprendre l'idée des CROUS et de la perfectionner. La première « agence immobilière » de la MUL a été ouverte en 1984 à Nantes. Elle a procuré aux étu-diants des pays de la Loire quatre cent ciaquante logements. « Nous n'avons eu que quatre impayés, explique M. Pascal Ollive, directeur de la MUL. Bien entendu, la garantie a joué, et les proprié-taires n'ont rien perdu. Nos gens sont d'ailleurs intervenus plusieurs fois pour régler de petits pro-blèmes de factures d'électricité ou autres. L'expérience étant positive, nous l'avons étendue cette année à dix autres villes. Notre objectif est de loger dès à présent cinq mille étudiants et dans l'avenir bien davantage. »

Le succès appelant le succès, sont maintenant les offices d'HLM qui proposent à la MUL certains de leurs grands ensembles à demi vides. A Aulnay-sous-Bois, près de Paris, aux Minguettes, près de Lyon, des centaines de logements vont être disponibles. Et les étudiants ne rechigneront pas à les occuper, bien au contraire.

MARC AMBROISE-RENDU.

#### ÉTUDIANTS TOUTES DISCIPLINES

#### ÉTUDIEZ UNE LANGUE PRÉPAREZ UN DIPLOME

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE - GREC Avec Langues et Affaires, établissement spécialisé dans la formation linguistique des adultes depuis plus de 35 ans, l'enseignement à distance est un moyen privilégié pour apprendre une langue ou perfectionner ses connaissances, acquérir une spécialisation utile, préparer un examen comme ceux des chambres de commerce étrangères, de l'université de Cambridge, le BTS traducteur d'entreprise, etc.

checun à son rythme. Inscription toute l'année, durée d'étude à votre choix, orientation et formation conti-nue, Sur Paris, cours oraux complémentaires facultatifs. Documentation gratuits sur demande à : Langues et Affaires, service 4403, 35, rue Collange

92303 PARIS-LEVALLOIS - Tél. : (1) 270.81.88 et 270.73.63.

# **BON DE DOCUMENTATION GRATUITE**

(à compléter ou recopier et retourner à) L. & A., service 4308, 35, rue Collange 92303 Paris-Levallois Verillez m'adresser votre documentation gratuité

| February (1) (42 8000) Four Contains (1) Statute |  |  |  |  |  |           |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Norn: ,                                          |  |  |  |  |  | • • • • • |
| Prénom :                                         |  |  |  |  |  |           |
| Adresse complète :                               |  |  |  |  |  |           |
|                                                  |  |  |  |  |  |           |
|                                                  |  |  |  |  |  |           |
|                                                  |  |  |  |  |  | _         |

BULL vous propose son centre de formation individuel en micro-informatique et bureautique. Pour permettre à chaque acteur de l'entreprise de maîtriser la micrainformatique, la bureautique et son traitement sans contrainte d'emploi du temps. En mettant à la disposition de chacun son savoir-faire et ses services, BULL donne la possibilité d'établir son propre planning et de se fixer des objectifs précis. BULL, une formation micro-informatique et bureautique à la carte performante et non contraignante, Pour tous renseignements, contactez le Centre de Formation BULL. Françoise Front, 47 bis, rue des Vinaigriers, 75010 Paris. Tél. : 43.56.91.91.





LES ATELIERS

Ecole nationale supérieure de création industrielle

**CURSUS PERSONNALISÉ** TRAVAUX SUR PROJETS

Durée des études :

5 ans pour les bacheliers

3 ans pour les titulaires de DEUG-DUT-BTS

2 ans pour les diplômés de l'enseignement supérieur Modalités particulières pour les professionnels

Diplôme de l'Ecole

2 concours d'entrée/an (Janvier - Juin)

Clôture des inscriptions de la prochaine session : 20 DÉCEMBRE 1985

Etablissement public à caractère industriel et commercial 48, rue Saint-Sabin - 75011 PARIS - Tél. (16.1) 43-38-09-09

# INFORMATIONS « SERVICES »

PHOTOGRAPHIE-

#### Kodak-Pathé inaugure à Chalon-sur-Saône l'un des centres de recherches les plus modernes du monde

caise appartenant au groupe East-tions enregistrables par unité de man Kodak, géant américain de la surface) et particules magnétiques à photochimie et de l'électronique : très haut rendement qui permettront son nouveau centre de recherches et la production des supports à grande de technologie vient d'être officielle-ment manguré à Châlon-sur-Saône, capacité d'information de la fin de notre siècle. Ces dernières années, où il a été construit sur le site même des usines. Après soixante-cinq années d'activités à Vincennes où il avait été fondé par Charles Pathé, le centre de recherches a été transféré dans un bâtiment moderne de 20 000 mètres carrés, soit une surface double de celle qu'il occupait à

Le centre de Chalon-sur-Saône est l'un des plus modernes après celui de Rochester aux Etats-Unis. Employant quelque trois cents personnes, dont un tiers de docteurs et d'ingénieurs spécialistes des disci-plines les plus diverses, le nouveau centre dispose d'installations adaptées aux besoins actuels des équipes de chercheurs. L'implautation échanges aujourd'hui considérés comme indispensables entre recher-ches et production. Une unité semiindustrielle permettra la réalisation d'essais en vraie grandeur des produits et des systèmes créés lors des recherches et avant leur transfert en production industrielle.

Pour M. Pierre Monchel, direc-teur des recherches de Kodak-Pathé, le centre a une double vocation. D'une part, il met au point les pro-duits et les procédés de fabrication de l'entreprise française qu'est Kodak-Pathé, notamment dans le domaine des surfaces sensibles comme les papiers couleur Ekta-chrome, les films Eastmancolor ou les émulsions de radiographie médicale, produits que les usines fabriquent pour le monde entier. D'autre part, le centre travaille sur certains grands projets d'Eastman Kodak, en particulier sur l'imagerie du futur.

pointe des travaux sur l'image élec-tronique, le vidéodisque effaçable, les procédés d'enregistrement

Evénement de première impor-tance pour Kodak-Pathé, firme fran-met d'accroître la densité d'informales travaux du centre de recherches ont été déterminants pour la réalisa-tion des nouvelles émulsions argentiques dites à « grains T » (grains plats qui contribuent à accroître la sensibilité des émulsions sans perte de finesse et qui ont donné naissance aux films Kodacolor VR et aux films radiographiques T-Mat). C'est aussi an centre français qu'a été mise au point la bande magnétique utilisée dans le magnétoscope ultra-rapide SP-2000, le seul au monde qui, depuis cinq ans, permette de filmer en vidéo à la fréquence de 12,000 impages par seconde. 12 000 images par seconde (200 images par seconde pour les systèmes vidéo concurrents).

Le centre de recherches de Chalon partage ses équipements avec un centre de technologie photographique qui assure notamment l'exper-tise des produits utilisés par la clien-

La création de cette unité commencée en 1983, s'inscrit dans la volonté de Kodak, maintes fois affirmée à Rochester et à Paris, de tout mettre en œuvre pour maintenir la suprématie du groupe dans le domaine de l'imagerie chimique et

ROGER BELLONE.

#### -MODE---

#### LES CRÉATEURS RECOIVENT LEURS OSCARS A L'OPÈRA

C'est au cours d'un gala à l'Opéra, le 23 octobre prochain, que seront décernés les premiers oscars de la mode à trois créateurs prenant part au défilé de printemps sous les chapiteaux

Organisée par la Chambre teurs et TFI, qui diffusera l'événement en direct, sous la présidence de M. Jack Lang, ministre de la culture, cette remise de prix est partames par la marca, la printemps et la Woolmark. Les journalistes spécialisés doivent aussi désigner le créateur de l'année 1985, la meilleure collection printemps-été 1986 à choisir entre douze, enfin la meilleure collection étrangère, sélection-nées per le comité d'organisation, composé de personnelités des arts et lettres.

De nouveaux créateurs appa-

raïssent, Léonor Alexis est un embryon de maison de couture montée par Agathe Léonor et Philippe Alexis, anciens élèves des écoles de la Chambre syndi-cale de la couture et d'ESMOD, 36, rue Payen. Peter O'Brien signe sa première collection chez Chloé dans le cadre de la reprise de la maison par le groupe Dun-tall. Jin Abe, Japonais, parisien depuis six ans, collaborateur d'Emmanuel Ungaro, ouvre sa boutique, 346, rue Saint-Honoré tandis que Mes Grès installe son étage, 1, rue de la Paix. **NATHALIE MONT-SERVAN.** 

IL ÉTAIT UNE FOIS PARIS. -Comme chaque année, la Ville de Paris organise un concours de films ou documentaires ayant pour sujet l'histoire de la capitale. Ce concours est ouvert aux réalisateurs français, professionnels ou amateurs, il est doté de trois prix (un prix de 5 000 F et deux de 2 000 F). Les films devront avoir une durée maximum de trente minutes, être tirés sur pellicule

16 mm exclusivement et être récents (moins de trois ans). Leur contenu devra être conforme aux programmes des enseignementséémentaires ou du premier cycle. La copie devra être déposée à la cinémathèque scolaire de la Ville de Paris avant le 8 novembre.

\* Cinémathème scolaire de la Ville de Paris, 11, rue Jacques Blagen, 75007 Paris, tél. : (1) 763-03-79 ou 763-03-86.

#### MÉTÉOROLOGIE -

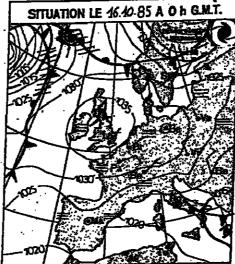

Evolution probable du temps en France entre le mercredi 16 octobre à d heure et le jeudi 17 octobre i

Situation générale :

Au cours des prochains jours, la France restera sous l'influence d'une dorsale d'altitude et d'un anticyclone en surface dirigeant sur le pays un flux de nord-est à est et le protégeant des per-

Jendi matin: Prédominance d'un ciel clair sur la majeure partie de la France, excepté sur les côtes de la Manche et la Côte d'Azur, où l'on observera des mages bas. Quelques brouillards se for-meront au nord de la Seine.

Après dissipation des brumes et broudlards matinaux, la journée sera bien ensoleillée. Les vents de secteur est dominant seront faibles, le vent du nord faiblira également dans la vallée du Rhône.

Les températures minimales avoisine-ront 10 à 11 degrés dans le Nord-Ouest et sur les côtes atlantiques, 5 à 6 degrés dans le Nord-Est. 7 à 9 degrés dans l'intérieur, 6 à 8 degrés dans le Massif Central, 14 à 16 degrés sur le littoral méditerranéen

Les températures maximales attein-dront 15 à 16 degrés sur la moitié nord, 19 à 20 degrés dans l'intérieur et le Centre-Est, 22 à 24 degrés sur la moitié

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré dans la journée du 15 octobre, le second, le minimum de la muit du 15 octobre an Biarritz, 21 et 10; Bordeaux, 24 et 11 degrés; Biarritz, 21 et 10; Bordeaux, 24 et 11; Bréhat, 15 et 15; Brest, 16 et 13; Cannes, 14 (mini); Cherbourg, 14 et



13; Clermont-Ferrand, 13 et 11; Dijon, 18 et 9; Dinard, 18 et 14; Embrun, 22 et 5; Grenoble-St-M.-H., 21 et 7; Grenoble-St-Geoirs, 21 et 9; La Rochelle, 21 et 14; Lille, 15 et 12; Limoges, 20 et 10; Lorient, 18 et 10; Lyon, 20 et 10; Marseille-Marignane, 23 et 9; Menton, (a.c.); Nancy, 14 et 6; Nantes, 18 et 13; Nice 23 et 14; Nice-Ville, (a.c.); Paris-Montsouris, 10 (mini); Paris-Orly, 15 et 11; Pan, 24 et 9; Perpignan, 28 et 19; Rennes, 18 et

dans la objion

13; Rouen, 14 et 12; Saint-Etienne, 19 et 10; Strasbourg, 13 et 8; Toulouse, 26 et 7; Tours, 17 et 11.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 13 degrés (mini) ; Genève, 19 et 11 ; Lisbonne, 27 (maxi) ; Londres, 16 et 12 ; Madrid, 26 et 8 ; Rome, 23 et 12 ; Stockholm, 11 et 8.

(Document établi avec le support technique spécial de la Méséorologie nationale.)

. - 13

....

3 4 7 L

17 1 - - -

1.53

10 1 3 1 1 1 1 1 1

BERGATA - OF

g 3 1 3 3 1 4 3

TE 6 20 MORE

\$1.00 E 54.00

1.5 3 mg

20 T

725 De C

A -

#### Paris en Visites-

**VENDREDI 18 OCTOBRE** « Les fouilles du Louvre, cour Napoléon, 14 heures, devant le Conseil d'Etat, place du Palais-Royal (Paris passion).

 L'Inde mystérieuse des mandplas, du bouddhisme lamaïque an boud-dhisme tantrique. Les trois étapes du savoir, 15 heures, sortie mêtro Temple (I. Hauller);

« L'hôtel de Chimay et l'Ecole des beaux-arts», 14 h 30, 15, quai Mala-quais (D. Bouchard). « Les hôtels de la rue du Bac, la fontaine des Quatre-Saisons, le Jardin des missions étrangères », 15 heures

« Un clottre du XVII siècle, les cuvres d'art de l'ancienne chapelle du noviciat de l'ordre de Saint-Dominique, l'Inquisition », 14 h 30, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin (carte d'identité) (C.A. Messer).

« Saint-Merri aérien et souterrain, les plafonds peints des hôtels du quartier, les caves médiévales », 14 h 30, métro

Hôtel-de-Ville, sortie rue Renard, lampes de poche (M. Banassat). «Le parc de Versailles, sa mythologie», 14 h 30, sous statue Louis XIV, cour d'houneur.

«Cultes orientaux à Paris, la cathé-drale Saint-Etienne», 15 heures, 7, rue Georges Bizet (Paris et son histoire). «L'église Saint-Sulpice», 10 h 30, et «La Renaissance en Italie du Nord»,

musée du Louvre, 14 h 30 (G. Caneri). La rue Saint-Honoré, du passage
 Vérot-Dodat aux Saints-Innocents 14 h 30, mêtro Louvre (Paris pittores que et insolite).

«Le Marais», 14 h 30, mêtro Hôtelde-Ville, sortie Loban (G. Botteau) on métro Saint-Paul (Résurrection du

#### **CONFÉRENCES**

Grand Palais, 13 h 30 et 16 heures, «La Gloire de Victor Hugo» (rendez-vous bureau d'information): Salle Cahillot, G. Galliera, 18, avenue George-V, à 14 h 30, «L'Italie avant César».

26, rue Bergère, 19 h 30.7 INALCO, 2, rue de Lille, 19 h, «La Renaissance fusillée» des années 20». 11 bis, rue Keppler, 20 h 15, «Rêves

#### JOURNAL OFFICIEL--

Sont publiés au Journal officiel du mercredi 16 octobre :

#### UNE LOI

• Relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur auto-

#### DES DÉCRETS

 Relatif aux autorisations pré-vues par les articles 188.2 et 188.5 du code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agri-

• Relatif à l'aménageme l'exploitation des chutes de Champ-sanglard et des Chezelles, sur la Creuse, dans le département de la Creuse.

· Portant modification du décret du 22 octobre 1947 modifié fixant les modalités d'application du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

#### **ENVIRONNEMENT**

RÉFORME ENQUÊTE PUBLIQUE. - La faculté de droit et de sciences politiques de Nantes organise les 25 et 26 octobre prochains deux journées d'études consacrées au thème de la démocratisation des enquêtes publiques et de la protection de l'environnement. En effet, la loi du 13 juillet d'application intéressant les associstions. les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Elle renforce ministère de l'environnement interviendront ainsi que des repré-

\* Renseignements et inscrip-tions : Faculté de droit. Tél. : 40-

#### MOTS CROISÉS



I. Espèce de petit gommeux. — II. S'il est simé des bêtes, il l'est beaucoup moins des hommes. — III. Vient juste de sortir on vient près de Paris, communs dans toute la France. Système de sécurité. -V. Un ordre qui vient après la prière. Met fin à une conception. – VI. Fit donc un investissement. Côté d'un mur. - VII. L'ensorceleuse ensorcelée. Bien fini. - VIII. Une manière de mettre les points sur les «i». Certains le ramassent, d'autres ic font tomber. - IX. Le bout du chemin pour Homère. Ce n'est qu'un au revoir.- X. Charpentes. Vague ou flotte. – XI. Qui fument

#### PROBLÈME Nº 4876

#### VERTICALEMENT 1. Pour étendre ou pour ne pas

parterres. - 4. Fit donc une sélection pour les finales. Se prend dans l'anonymat, se laisse en pleine gloire. N'a ancan cachet. -5. Mauvaise chute dans une histoire gauloise. S'il brûle les planches, il fait aussi des étincelles sur l'écran. -6. Rend toute séparation difficile, jection. – 8. Eventuellement dévoré. Resta derrière ou partit devant. –

#### Solution du problème nº 4075 Horizontalement

I. Danseuses. - II. Aloès. Usé. -III. Nimes. - IV. Cc. Aider. -V. Inutilité. - VI. NESO. Etet (tête). - VII. Ici. Et. - VIII. On. Or. As. - IX. Fee. Lange. - X. Al. Véniel – XI. Clou. Ge.

1. Dancing. Fac. - 2. Aliene. (Eil. - 3. Nom. Usine. - 4. Sée. Toc. Vu. - 5. Essai. Iole. - 6. Ile. Rang. - 7. Surdité. Nie. - 8. En. Etêrage. -



به امن الأعلى



# Le Monde ARTS ET SPECTACLES

# "Papa est en voyage...

LE FILM D'UN REGARD, CELUI DE L'ENFANCE

Entre humour tendre et caustique amertume, voici le deuxième témoignage du réalisateur, Emir Kusturica. Il nous arrive auréolé de sa palme d'or. L'écrivain Danilo Kis situe ici le film dans le contexte yougoslave.

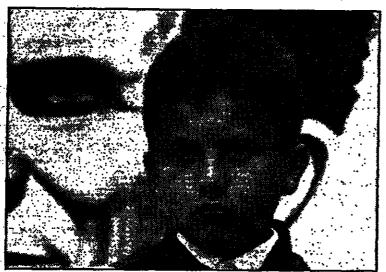

U Festival de Cannes 1985, le film d'un réalisateur yougoslave âgé de trente ans reçoit la Palme d'or à l'unanimité du jury. Cela cause quelque surprise – en quoi, « petit film », « petit pays », en tête du palmarès! — et certains veulent voir dans cette récompense des intentions plus ou moins diplomatiques. On onblie, sur le coup, qu'Emir Kusturica avait obtenu, au Festival de Venise 1981, le Lion d'or pour son premier long métrage, Te souviens-tu de Dolly Bell? (1) et qu'il pent donc y avoir – Papa est en voyage d'affaires étant le deuxième – quelque chose de particulier, d'important chez ce cinéaste. Un univers, un style, une façon de raconter la vie des gens, qui dépasseraient les frontières nationales. C'est cela justement, et le public va pouvoir juger, décou-

Emir Kusturica est né à Saravo en 1954. Cette ville rappelle facheusement l'incendie des Balkans, le feu aux pondres de la guerre de 1914-1918. Elle est

devenue la capitale de Bosnie-Herzégovine, République fédérée de la nouvelle Yougoslavie. Te souviens-tu de Dolly Bell? évoquait l'adolescence de Kusturica, à Sarajevo dans les années 60. Un peu ce qu'avait été l'As de pique, de Milos Forman, pour la nouvelle vague tchèque. On retrouve Sarajevo dans Papa est en voyage d'affaires. Mais l'autobiographie n'affleure plus. De l'été 1950 à l'été 1952, une famille subit les contrecoups de l'histoire. La You-goslavie de Tito, qui s'est voulue indépendante, dans sa construc-tion de la démocratie socialiste, au sein du bloc stalinien de l'Est, doit se défendre contre les ennemis prosoviétiques de l'intérieur. Mesa, un communiste qui n'a pas apprécié comme il le fallait une caricature hostile à Staline, parue dans un journal, est arrêté - discrètement - et envoyé dans un camp de travail. Pour son plus jeune fils, Malik, six ans, il est parti « en voyage d'affaires ». La mère, Sena, malgré son chagrin et ses craintes, devient chef de la famille. Mirza,

Film politique alors? Non. Film où la politique, dans une période de crise, pèse sur les com-portements, s'infiltre dans la vie sociale et individuelle. Mesa n'est même pas un stalinien exemplaire. Il ne sait pas tenir sa langue, et, coureur de jupons, il s'est attiré le ressentiment d'une maîtresse que son beau-frère Zijo, le policier, voulait pour lui. Alors, Zijo s'est débarrassé de Mesa.

le fils aîné, qui parle peu, mais comprend tout, l'aide comme il

Mais, à une époque où la ter-reur stalinienne sévissait chez les Hongrois et les Tchèques, par procès truqués, aveux de culpabilité arrachés à des innocents souvent condamnés à mort, le régime de Tito n'est pas inhumain à l'égard de ses prisonniers politiques. Du camp de travail, Mesa est bientôt muté dans une ville proche de la frontière hongroise, où il bénéficie d'une semi-liberté et peut faire venir sa famille. En 1952, il a gagné le droit de revenir. normalement, avec les siens, à Sarajevo.

Telle est la trame du film, dans son rapport à la réalité de l'époque. Mais, si Emir Kusturica n'hésite pas à critiquer certaines fautes, certaines erreurs d'un Etat tout de même policier, et certains travers de la nature humaine, il porte toute son attention sur une chronique familiale comportant, certes, des moments dramatiques, mais dont le ton général est plutôt celui de la comédie de mœurs,

décalée du réalisme strict ou banal par le regard du petit Malik, témoin principal de situations dont le sens est filtré selon son esprit d'ensance et l'éveil de son intelligence, de sa sensibilité. Nous ne connaissons pas ces gamins acteurs, Moreno Debartoli et Davor Dujmovic, le frère myope, très sérieux pour son âge et passionné de cinéma, mais ils nous arrivent comme des figures de l'enfance universelle, et le rapport aux adultes est, en fait, le vrai sujet de Papa est en voyage d'affaires.

Il faut donc, avec Malik et, aussi, Mirza, se mêler à une communauté où un communiste athée mais appartenant à la religion musulmane (l'islam avait pénétré à ce que ses sils soient circoncis le jour de son « départ », où une femme, traditionnellement soumise à l'ordre patriarcal, gagne une sorte d'indépendance dans son malheur et regimbe contre les coups de canif dans le contrat, où voisins épris de solidarité, amis de rencontre (tel le médecin russe émigré) et adversaires sournois, participent tous à la petite his-toire d'un malentendu et de ses conséquences. Le monde va de football. Match olympique et revanche sur les Soviétiques : peu à peu Malik va voir ses parents tels qu'ils sont, et l'image du père, ivrogne et débauché, en prend un rude coup. Malik a des crises de somnambulisme. Vraies ou simuiées ? C'est son problème à lui, sa façon de se défendre plutôt que de juger, de planer au-dessus des querelles ou de forcer les adultes à se comporter d'une façon plus digne. Cela ne va pas sans malice. La clochette attachée au pied de Malik lorsqu'il va au lit sonne souvent pour contrarier l'entourage

Emir Kusturica se définit l'Europe. Ce qui correspond à la position géographique et politique de la Yougoslavie et à une exceptionnelle disposition culturelle. La mer Adriatique et l'Italie ne sont pas si loin de Sarajevo; le tempérament slave se mâtine d'exubérance latine. Avec sa tendresse et son amertume mêlées, son sens aigu de la caricature et de la chaleur humaine, ses ruptures de ton, son accélération ou son ralentissement de la durée, le jeu à la fois emporté et subtil de ses acteurs, la chronique a des airs de comédie italienne, de grand film populaire.

JACQUES SICLIER. · Voir les films nouveaux.

(1) Actuellement en reprise à l'Olympic-Entrepôt.

# . d'affaires

YOUGOSLAVIE, 1950

par DANILO KIS (\*)

U début du film de Kusturica, on peut lire une indication de lieu et de date : Sarajevo 1950 -. Autant le nom. de Sarajevo peut susciter chez le spectateur européen des associations historiques évidentes, autant, me semble-t-il, cette date peut paraître arbitraire, choisie au hasard. Ponrtant il s'agit ici exactement du contraire : Saraievo est un lieu arbitraire, non historique, un cadre naturel, une donnée autobiographique. Cela, bien sûr, ne hui enlêve rien de son pittoresque : cette ville vit aujourd'hui encore dans an fragile équilibre entre diverses religions et nations, entre leur rejet et leur attirance mutuels, ce qui constitue également le ressort et la force dynamique du monde romanesque d'Ivo Andric (1).

Mais, pour ce qui est de la date, 1950 est une année historique; c'est l'an II du schisme yougoslave d'avec Moscou.

Je crains que, sans la connaissance de cet arrière-plan historique, certains aspects de ce film restent un pen obscurs aux spectateurs ouest-européens. D'autant plus que cette tranche de l'histoire yougoslave demeure dans l'ombre et était récemment encore un sujet tabou. Quiconque y touchait, même superficiellement, était d'une façon ou d'une autre sanctionné. Dusan Makavejev ou Dragoslav Mihajlovic, dont le roman Quand les courges étaient en fleurs (2) est une des rares réali-

sations réussies sur ce thème. En quoi réside l'importance de cette « histoire dans l'ombre » ? En brei, les choses se présentent ainsi : avec la critique du « schisme yougoslave » formulée par Moscon, critique qui a com-mencé en 1948 - ce qui n'est, de notre point de vue, qu'une antici-pation ironique de l'an orwellien, - se produit une rupture au sein même du parti yougoslave. Alors qu'officiellement on fait tout pour satisfaire le Big Brother - intro-duction forcée de la collectivisation des terres. - dékoulakisa-

tion », suppression du petit artisanat, etc., - la police secrète procède dans le même temps à la vérification de tous les éléments désorientés qui ne savent pas pour quel camp opter.

Alors que grandit la pression de Moscou et des « partis frères » - et le parti de Thorez et Duclos jouers un rôle prépondérant, - en plein blocus économique de la Yougoslavie, les arrestations des prosoviétiques deviennent quotidiennes. Là, pas d'indulgence. Ecouter Radio-Moscou est une faute aussi grave que de tenter de passer la frontière vers les « pays frères ». C'est l'époque des règlements de compte impitovables. Dénonciations, interrogatoires, arrestations et condamnations arbitraires. Sauf erreur, c'est en cette même année 1950 que commence à fonctionner le goulag yougo-slave » — une île désertique de l'Adriatique, la tristement célèbre Goli Otok (île Nue), lieu de rassemblement de tous les « suspects » et « hésitants ». C'est ce goulag yougoslave avant tout qui a rendu cette tranche d'histoire

thème tabou. En choisissant pour le père - le remarquable Miki Manojlovic comme lieu de relégation non pas Goli Otok, mais une mine, puis une petite bourgade, Kusturica, par une simple substitution, a évité l'anathème, sans pour autant trahir la véritó.

Ceux oui ont pris part aux événements sont des témoins intransigeants et partiaux. Kusturica, hi, ne s'embarrasse pas de rancune historique, et il réussit à observer ce monde d'hier, vainqueurs et vaincus, avec une distance en même temps tendre et ironique; cela rend ses personnages convaincants, surtout le père. Nourri des lieux communs de l'idéologie - comme dans le film précédent de Kusturica, Te souviens-cu de Dolly Bell. - gavé de la phraséologie du parti, idéaliste sympathique, ce père ne prend position ni pour un camp ni pour un autre ; il est senlement un pen troublé. En dehors de cela, il apparaît comme un homme que. de toutes les manifestations de la vie, la politique intéresse le moins. Son arrestation en sera d'autant plus impitoyable.

Mais ce qui rend cruel le monde de ce film, c'est avant tout la conscience qu'ont les personnages de leur insignifiance en son sein, cette façon du supporter les coups du destin comme on supporte les catastrophes naturelles; c'est le monde d'un certain satalisme oriental, où non seulement on ne réagit pas aux coups, mais où on les reçoit sans reproches et sans objections. Car le monde de Kusturica est un monde sans révolte. Et cela constitue probablement la seule philosophie politique de ce film. Il faut rendre ici nmage au scénariste, le poète Abdulah Sidran, qui sait que l'homme est un animal social, que le bien et le mai sont des catégories scolastiques; que l'amour, la haine, l'envie, gouvernent les ac tions des hommes an même titre one les religions et les idéologies.

La répssite de Kusturica, c'est d'avoir su éviter les pièges de la grandiloquence, avant tout grâce fait qu'il a montré ce temps des loups du point de vue d'un enfant - le sympathique et convaincant Moreno Debartoli; il a ainsi trouvé un angle d'attaque fiable, qui donne aux choses des contours adoucis et légèrement déplacés. Grâce à cela, il a anssi évité la tentation du film historique et de l'allégorie, si souvent utilisés par nos metteurs en scène par peur de la censure ou dans le désir de rendre le message universel, ce qui le rend en fait flou et incompréhen-

Dans une production cinématographique soumise aux pressions, rongée par la corruption et le conformisme, où l'on dépense sans compter pour des spectacles coûteux pronant un héroïsme bon marché et faussement pathétique, le film de ce jeune auteur représente une entreprise non sculement artistique mais aussi morale. Au lieu d'une a fresque historique », Kusturica nous offre une chronique familiale intimiste,

remplissant le monde de cette famille de la richesse emblématique d'une époque. Dans le personnage du jeune garçon passionné de cinéma, il a évoqué avec fierté l'image de lui-même ; en un coup de maître - l'enchaînement du parachutiste dans le dessin animé avec la démonstration de parachutisme. - il relie deux modes d'expression, deux mondes, deux époques. Mais ce tour d'adresse est avant tout le témoignage d'un cinéphile sur la permanence de sa passion. Une passion salutaire et

> Traduit du serbo-croata Der PASCALE DELPECH.

(1) Prix Nobel de littérature 1961. (2) Gallimard, 1972.

(\*) Ecrivain, Auteur notamment de l'Encyclopédie des morts, récemn paru aux éditions Gallimard.

> SALLE LOUIS JOUVET APARTIR DU 18 OCTOBRE 85 LES CONTES

**D'HOLLYWOOD** mise en scène Pierre-Etienne Heymans svec Jacques Born, Claude Bouchery, Francois Dalou, Florence Glorgetti, Stephane Hubert, René Loyon, Georges Mavros, Lyz Schlegel, Bénédicte Sire, Bernard Waver.

SALE CHRISTIAN BERARD A PARTIR DU 16 OCTOBRE 85

FIN D'ETE A BACCARAT

mise en scène Carlos Wittic avec Marie-Luce Bonfanti, Cécile Cotté, Pascal Decolland, Philippe Faure, Claude Guyon-net, Lill Irlante, Fabienne Luchetti, Denise Peron, Pascal Ternisien, Maria Verdi.

DE JANVIER A MAI 86

VINCENT ET L'AMIE DES PERSONNALITÉS DE ROBERT MUSIL PAR LE THÉÂTRE DES DEUX RIVES, MISE EN SCÈNE ALAIN BEZU / CHER VIEUX TROUBADOUR DE BRUNO VILLIEN, D'APRÈS LA CORRESPONDANCE DE GEORGE SAND ET GUSTAVE FLAUBERT AVEC HÉLÈNE SURGÈRE... / L'INDIEN CHERCHE LE BRONX D'ISRAEL HOROVITZ, MISE EN SCÈNE STÉPHA-NIE LOÎK / L'ORPAILLEUSE D'HERVÉ ROYER, MISE EN SCÈNE PHILIPPE GOYARD AVEC BERNA-DETTE-LAFONT... / FRAGMENTS LUNAIRES DE PIERRE FRILOUX ET FRANÇOISE GEDANKEN.

CARTE SPECTATEUR PERMANENT 280 FRANCS

ACCÈS PRIORITAIRE ET GRATUIT AUX 7 SPECTACLES DE LA SAISON

ENVOI DE NOTRE DEPLIANT SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE 742.67.27



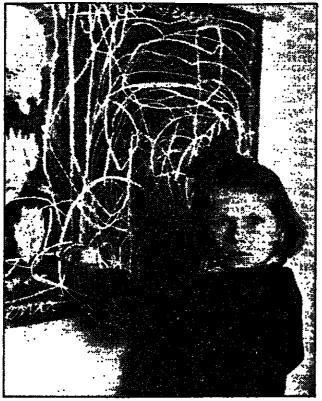

Orpheline perturbée dessimant sa mai Pologne, 1948, David Seymour.

ÉCIDÉMENT, les beaux gion en cette rentrée : après l'album Life et la monographie de Robert Capa, voici un album publié par Le Chêne, qui regroupe les travaux des photographes de Magnum sur le thème de l'après-guerre, cent soixante-huit clichés remarquablement choisis (par une dame non moins remarquable qui s'appelle Pat), couvrant les années 1944-1960.

Ce n'est pas la première fois qu'on tente comme ça de mettre dans la même cage les fauves d'une même ménagerie, mais de tempéraments à la fois si voisins et dissemblables, de même façon qu'un tigre de Sibérie n'est peutêtre pas du tout enclin à faire patte de velours avec une panthère africaine. On avait déjà osé, en 1981, avec une collection thématique sur Paris, et c'était assez mièvre, parce qu'on sentait l'Amérique qui importait the french touch, et parce qu'on avait voulu mélanger, pour faire «ouvert » et « jeune » — et « toujours en mouvement» - des rugissements de princes au sang bleu et

des balbutiements de blancs-becs. Jamais l'histoire de Magnum n'a été aussi bien comprise que fois de jeunes seigneurs-voyous à l'orée d'une jungle de décombres. En avril 1947, dans le restaurant du Musée d'art moderne de New-York, une tablée de photographes parlent de créer une agence coopérative. Il y a là Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, George Rodger et William Vandivert. Reporter à Life, Vandivert va abandonner le groupe en 1948 et Rodger partira en Afrique pour oublier, dira-t-il (1), les borreurs des camps de concentration. Reste un trio infernal, ou plutôt royal, fondateur et meilleur exécutant d'un nouveau genre photographique, le reportage ins- Magnum », en honneur du champagne, une agence qui se donnera pour but de constituer les archives d'une Europe dévastée et

L'aîné. Cartier-Bresson, va avoir quarante ans. Il sort de captivité : « Revenu en France, racontera-t-il, j'étais complète-ment paumé. A la Libération, le monde avait été coupé, les gen avaient une nouvelle curiosité. J'avais un petit peu d'argent de la famille, qui m'évitait d'aller travailler dans une banque. J'allais à la recherche de la photo pour elle-même, un peu comme on fait un poème. Avec Magnum est née la nécessité de raconter une histoire. Capa m'a dit : « Ne garde » pas l'étiquette de photographe surréaliste. Sois photojournaliste. Sinon tu vas tomber dans le maniérisme. Garde le surréalisme dans ton petit - cœur chéri. Ne gigote pas. Al- lez! - Ces conseils ont élargi mon champ de vision. » Si Cartier-Bresson, de son pre-

mier tour d'Europe en 1932-1933, avait rapporté des sortes d'éblouissements géométriques, détachés de toutes réalités sociales, il va le refaire en parcours d'homme - concerné -, qui a la et légender ses photos. Ses modèles ne sont plus des ombres qui détalent comme des figurines dans des décors architecturés, mais des hommes et des femmes marqués par l'histoire, des déportés, des affamés, des éclopés, des chômeurs, des manifestants. Le mur de Berlin devient un décor autrement terrible qu'un dédale de rues biscornu comme jamais dans l'angle d'un objectif. Cartier-Bresson, en s'enrégimentant dans une conscience humanitaire, a laissé tomber l'impétuosité surréaliste de ses visions absolues. Ses personnages sont plus ordinaires, et le style souvent somptueusepiré. Première audace de baptiser ment inexplicable s'émousse au

Agence Magnum

PHOTOS D'APRÈS GUERRE

L'agence Magnum est née un jour d'avril 1947 à New-York de la rencontre entre quelques grands fauves de la photo. Cartier-Bresson, David Seymour, Capa. Le formidable trio a lancé dans son sillage une pléiade d'artistes, de superbes aventurièrs.

profit de communications effiaces, par images claires très facilement lisibles; les espaces luxueux ont rétréci à l'intérieur du cadre. Il n'est pas sûr que Magnum ait fait du bien à l'artiste, mais il est sur que ce travail communautaire a fait du bien à l'homme, qui avait toujours le temps de faire revenir en lui l'artiste. Cartier-Bresson s'éloigne de Magnum en 1966, préférant une petite boutique de dessin à un grand commerce de photo.

« Au début, avec Chim (David Seymour), racontera encore Cartier-Bresson, nous étions très inquiets. On se demandait comment on allait pouvoir faire vivre Capa. Moi je suis normand, et Chim était un peu grippe-sou. Fient, c'est Capa qui a fait vivre Magnum, en jouant aux courses; il avait le génie des affaires. C'était un aventurier avec une éthique. Intellectuellement, je me sentais plus proche de Chim, il avait une tête de joueur d'échecs. C'était un homme à tiroirs, et les tiroirs ne communiquaient pas ; le nombre de femmes que j'al pu rencontrer après sa mort, et qui m'ont dit qu'il leur avait promis le ma-

Le petit dernier, Capa, est donc celui qui mene la barque. Flambeur et coureur, beau garçon aux cheveux noirs avec un côté contreet lecteur d'historiettes de deux sous, toujours optimiste, il est réputé pour mener son monde en bateau. Né à Budapest en 1913, de son vrai nom André Friedmann, et après un premier exil à Berlin, Capa s'installe à Paris en 1933. Il sonne aux portes, un carton sous le bras avec ses photos, se faisant passer pour l'agent exclu-sif en France d'un très grand photographe américain qui s'appelle... Robert Capa. A la création de Magnum, Capa a déjà pris ses photos les plus célèbres, lors de la guerre civile espagnole. de l'invasion de la Chine par les Japonais et de la libération de la France par les Américains. Il

semblerait qu'il ait compté sur Magnum pour se défaire un peu de sa spécialité de photographe violent, et aller vers des sujets de

Le cadet, comme le benjamin est aussi un réfugié : David Szymin, né à Varsovie en 1911, devenu David Seymour à son arrivée à Paris en 1933, et Chim pour ses amis qui ne parviennent à prononcer aucun de ses noms. D'abord photographe free-lance, il a couvert la guerre civile espagnole, ainsi que les événements les plus importants en Afrique du Nord, en Tchécoslovaquie et au Mexique. Exilé aux Etats-Unis dès 1939, il s'est engagé en 1942 comme volontaire dans l'armée américaine, à la fois lieutenant et photographe. Les portraits qui existent de Chim montrent un homme plutôt grassouillet, chauve, avec des lunettes. Ses amis de Magnum le décrivent comme «un pape», «un onciegâteau », « un gourmet », « un homme du monde ».

C'est lui la plus grande révélation de l'album, tant il est resté mal connu. La force et l'étrangeté de ses photos le distinguent entre tous: Chim a un monde à lui - un peu d'ailleurs comme l'aura plus tard Koudelka avec ses chiens pelés et ses infirmes, - un monde d'enfants violents, trop joyeux, fêlés, en équilibre sur des ruines; gnant, comme seuls ont pu en inventer les grands déracinés de l'Est, de Joseph Conrad à Billy Wilder. Les éternels enfants, aussi: Chim est un peu l'Orson Welles de la photographie. Ses portraits, que ce soient ceux de Toscanini, de la Callas ou de Sagan, ont une intensité plastique, un calme étrange, tout un silence. On dirait qu'il n'a pas été là pour prendre la photo, que ses modèles n'ont jamais été que seuls avec eux-mêmes, et que Chim les a touchés dans une sorte de communication extra-sensorielle, sans poids, sans présence et sans distance. Il n'y a vraiment rien qui

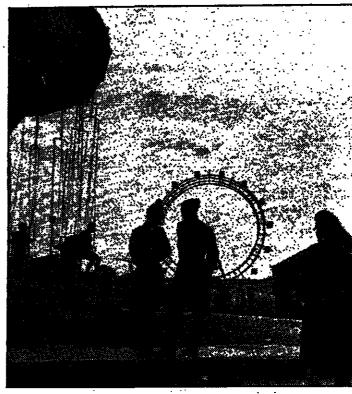

bravoure, Magnum a également premier, sautait sur une min bientôt suivi par Werner Bischof, le temps que les neuf jours de dé-calage qui l'avaient fait le précéder dans la mort parviennent des Andes jusqu'à ses amis. Bischof était mort dans un accident de voiture; deux ans plus tard, c'est au tour de Chim, abattu par une mitrailleuse égyptienne. En 1966, l'année où il prend des distances avec Magnum, Cartier-Bresson rédigera en même temps un petit mot d'adieu - à son ami »: - Chim prenait son appareil photo comme un docteur sort son stéthoscope de son sac, pour faire un diagnostic sur l'état du cœur. Le sien était vulnérable. »

Mais ce trio formidable a lancé dans son sillage une pléiade de photographes: Ernst Haas, Eve Arnold, Erich Lessing, Inge Morath, Bruce Davidson, Raymond Depardon... L'agence fonctionne comme une chapelle, avec ses cotes, ses admissions chalcureuses ou hautaines, ses refus inexplicables, ses excommunications et ses

En 1960, devenu président, Elliott Erwitt, qui a développé dans ses photos un sens radical de l'humour, l'appliquait à un question-naire qu'il soumettait à tons ses

Malheureusement, école de la membres: - Pourquoi êtes-vous Cartier-Bresson qui raconte l'anecdote, avec son enthousiasme de jeune homme. Et qui ajoute, en parlant du livre : - On dirait que c'est un seul œil qui a pris tout ça. - Un œil au sortir de la tourmente, qui réapprenait difficile-ment l'insolence. Un œilcharnière aussi, en lutte avec lui-même, luttant en équilibre sur un cirvage de l'image. La photo est allée très vite au bout de ses possibilités, et déjà, dans les années 50, on la sent talonnée par quelque chose qu'elle ne connaît pas encore mais qu'elle pressent, à la fois semblable et autre. Sous la pression de la télévision, l'emblème *Life* a dû suspendre ses parutions. Pour Cartier-Bresson, le dix-neuvième siècle a pris fin dans les années 50. Planent l'image électronique et la menace atomi-

HERVÉ GUIBERT.

1.41

The Control of the second

The second second

Product Article ag

TAN Street And the second second

Maria Company

74.01.43

A full re na

3.5 32.05

The Alberta Tange

The same

The second second

April 1995 September 1995

And the second

₹m., ...

\* 1944-1960. APRÈS LA GUERRE... Aux éditions du Chêne, 430 F. Les photos du livre sont exposées, jusqu'au 26 octobre, à la FNAC-Montparnasse, 136, rue de Rennes, Parie de

(1) George Rodger en Afrique, par Carole Naggar. Editions Herscher.

GALERIE FRANCINE HOOT \_

12, rue de Lille, 75007 PARIS

(1) 42-60-76-83



LE THÉATRE «LES DÉCHARGEURS» présente à partir du 1ª octobre

«LES FILS DU SOLEIL» ou « Le jour de Rimband rencentre Verlaine x

CHRISTOPHER HAMPTON

**VICKY-MESSICA** Traduction: L. ANDRIEU 3, RUE DES DÉCHARGEURS MP HALLES-CHATELET

d'ALAIN FOURNIER par la Cia D.SOUVIER et J.VIALLON PALAIS DES GLACES



NO PROBLEM! ... avec L'ANGLAIS DE A à Z Le répertoire qui sait tout. HATIER 💝

GALERIE Jean-Jacques DUTKO Exposition ANDRE **MASSON** œuvres de 1923 à 1972 17 octobre-14 décembre

5, rue Bonaparte, Paris (6º)

\_ *326-96-13* .

GALERIE KATIA GRANOFF

du 15 octobre au 6 novembre 1985

SALON D'AUTOMNE **AUX SOURCES** DE L'IMPRESSIONNISME **(EUVRES CONTEMPORAINES** du 17 octobre au 3 novembre inclus GRAND PALAIS - PARIS

**DENISE RENE** 196, bd Saint-Germain, 75007 PARIS - Tél. 222-77-57

Robert JACOBSEN

**Sculptures** Vernissage mercredi 16 octobre 1985, à 19 heures

MAREVNA ET LES MONTPARNOS au MUSÉE BOURDELLE 16, rue Antoine-Bourdelle

Mº Montparnasse T.L.J. (sauf lundii) de 10 h à 17 h 40-— BI 26 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE -

rP.-R. OBERHUBERaquarelles 16-29 octobre 1985

Galerie HORIZON 21, rue de Bourgogne 75007 Paris

—PROSCENIUM—

MAISON DU DANEMARK 142, CHAMPS-ELYSEES - Mª ÉTOILE **FLEURS** embellissement - décoration

Tous les jours, de 13 h à 19 h - Dimanches et fêtes de 15 h à 19 h GALERIE COARD

POUL GERNES

12, rue Jacques-Callot, Paris-VI - 326-99-73

peintures - pastels récents du 8 octobre au 9 novembre



# Images d'Arménie

Un pays, une culture qui ne veulent pas disparaître. C'est l'histoire d'un peuple que raconte la Quinzaine du film arménien au Studio 43.

#### CINÉASTES D'UN AUTRE MONDE

'ASSOCIATION audiovisuelle arménienne préannée consécutive, du 16 au 29 octobre, au studio 43, un Festival du film arménien. Y participent aussi bien des films des cinéastes les plus connue d'Arménie soviétique, Hamo Bek-Nazarian, Henrik Malian, Arthur Pellechian; des inédits de et sur Serje Paradjanov, l'auteur des Chevaux de feu, de son vrai nom Sarkis Paradjanian ; Arènes sanglantes, du plus illustre Arménien de la disspora, l'hollywoodien Rouben Mamoulian; ou encore Tirez sur le pianiste, de Truffaut, avec dans le rôle principal Charles Aznavour, alias Aznavourian, qui sera présent à la projection du vendredi 25 octobre à 18 heures.

Avec quatre films, montrés en version originale arménienne, Henrik Malian, cinquante-neuf ans, également homme de théatre. est incontestablement la vedetta de la manifestation, après son aîné Hamo Bek-Nazarian. Pour les spécialistes. le renouvesu du cinéma arménien d'Arménie date de 1967, année de la présentation du Triangle. Un gamin, étonnamment proche du jeune garçon de Louisian Story, de Flaherty, sert de fil conducteur. Des saynètes successives nous évoquent les moments privilégiés d'une enfance passée dans une petite ville à la frontière de la Turquie, à la fin des années 30. Années

de Hovis, le garçonnet, ils sont cinq forgerons à se partager le travail dans cette forge surnommée le triangle. Hovis « a envie de pleurer chaque fois qu'[il se trouve] en face du beau ». Il découvre le musique, l'amour, aussi la guerre, tout au loin. Henrik Malian raconte lentement, filme en noir et blanc des plans souvent immobiles. Un culture, une sensibilité, l'affirmation discrète d'une identité nationale, percent dans ces images d'un autre monde. Nahapet (1977), vu pour la première fois dans la section ∢ Un certain regard », à Cannes, mérite de retenir l'attention par l'époque décrite, le début des années 20, l'exil consécutif au are de 1915, en Turquie. Le Père (1976), juste antérieur, nous introduit dans l'Arménie contemporaine, la famille toujours, Erevan la grande ville, un univers pour nous mystérieux et

Henrik Malian parle de sa double position de cinéaste qui connaît l'histoire de cinéma. il cite explicitement Mack Sennett et Hollywood dans le Triangle - et d'Arménien. Le caractère presque ethnographique des séquences les plus fortes de ses films ajoute à notre surprise. Mais une ethnographie sans rien de figé, chaleureuse.

LOUIS MARCORELLES.

#### L'ANCÊTRE ET LE BENJAMIN

tous les remarquables cinéastes dont ce second Festival du film arménien nous projette les œuvres, comment ne pas saluer en particulier deux d'entre eux : l'ancêtre, le fondateur du cinéma de ce pays, Hamo Bek-Nazarian, et le dernier-né de la famille, Arthur

Né en 1892, Bek-Nazarian fut d'abord acteur dans des films russes intéressants d'avant 1917. trop peu connus en France. comme ceux de Gardine ou de Bauer. Puis il crée un art cinématographique d'expression arménienne avec une dizaine de films muets, notamment Namous (1925) que l'on peut voir dans l'actuel Festival, et Tremblement de terre en Arménie (1926). Mais sans doute le film le plus fort de Bek-Nazarian est-il un film parlant, qui date de 1935, Pepo.

Ce film affirma la personnalité humaine et culturelle de l'Arménie. Il adapte d'ailleurs un roman déjà très populaire là-bas.

L'action est située chez des émigrés arméniens en Géorgie, cela nous rappelle que l'émigration des Arméniens, menacés par les Perses comme par les Turcs, avait commencé dès le XVII<sup>e</sup> siècle. Et la date du récit est 1870, quelques mois avant que le tsar de Russie annexe la province arménienne, alors que la Géorgie était dėja pour une bonne part administrée par les Russes.

Avec une maîtrise achevée, Bek-Nazarian nous décrit les dif-



soumettre, dans leur vie de tous les jours, à l'autorité de bourgeois géorgiens, puis de fonctionnaires russes de la justice, de l'armée, qui, en cas de conflit, prennent parti pour les gros bonnets géorgiens contre les immigrés d'Armé-

Entièrement tourné en décors naturels à Tbilissi et dans la campagne environnante, le film est d'une vérité et d'une beauté d'image stupéfiantes. Il y a aussi une liberté très rare de style. Bek-Nazarian alternant des vues presque documentaires pures avec des transpositions qui penchent vers

Autre qualité singulière de Pepo: une approche très péné-

férents protagonistes, pêcheurs et trante, très fine, de la conscience ouvriers arméniens, obligés de se des femmes, en particulier au des femmes, en particulier au cours de deux séquences sublimes tournées dans une église et dans nn bain onblic.

> La richesse d'information et la splendeur de vision de Pepo, histoire d'une famille de travailleurs arméniens qui ne peuvent récupérer d'un gros commerçant géorgien l'argent qu'ils ont mis en dépôt chez lui, et qui, finalement, sont condamnés et mis en prison par des magistrats russes au moven de documents truqués: oui, cette richesse et cette spiendeur font de ce film un chefd'œuvre de l'histoire générale du

Arrière-petit-fils d'un cinéma arménien dont Bek-Nazarian est le « pépé », voici Arthur Pelechian, quarante-cinq ans.

Le Festival présente la plupart de ses films, Nous, Notre siècle, Au début, les Saisons, les Habitants. Ce sont des courts ou moyens métrages réalisés dans les années 1970-1975, et pas faciles à définir : cela tient du document. du ciné-œil à la Dziga Vertov, et de la poésie de montage.

Dans ses films de tendance historique», comme Notre siècle. Pelechian mêle les documents d'époque et des images prises par lui. Mais les films d'observation

La qualité frappante des œuvres de Pelechian tient à l'extrême beauté des prises de vues. C'est du noir et blanc, très encré, c'est aussi violent que des lithos de Munch, de Rouault. Et les choses que Pelechian filme, la transhumance des brebis dans un interminable tunnel sans éclairage, ou les bergers montés sur leurs chevaux se jetant les brebis par-dessus les remous d'un torrent, ou les paysans glissant sur les pentes des montagnes avec d'énormes meules de foin, ou même quelque chose d'aussi simple que le désensablement d'un camion embourbé la nuit. tout cela est métamorphosé par la caméra de Pelechian en un cinéma d'une bouleversante beauté et d'une poésie éternelle (on songe à Virgile).

Mais ce qui a fait, ces dernières années, la notoriété mondiale de Pelechian, c'est plutôt autre chose, c'est sa science du montage. Dans la ligne de Vertov et d'Eisenstein, Pelechian pratique un montage sec, brutal, impérieux, qui ne se prive pas de répéter certains effets. Dans ces montages, le cinéaste fait appel à des images-chocs, comme des explosions, des éboulements, des flammes. Cela donne l'impression d'un marteau-pilon filmique. On peut ou non aimer cette opiniâtreté de l'effet de montage. C'est fort bien fait, mais c'est un peu facile et un peu systématique. En tout cas Pelechian, qui reste quand même la figure aujourd'hui la plus marquante du cinéma arménien, se présente, par son parti-pris du montage brutal, exactement à l'opposé d'un autre grand cinéaste soviétique, Andrei Tarkovski, qui, lui, désavoue le cinéma de Vertov et même d'Eisenstein, qui estime que le montage doit être aussi peu visible que possible, et que l'essence du cinéma se situe à l'intérieur de chaque image, longue ou courte, et non pas dans la rencontre de deux images successives.

# Alberola

#### PEINTURES D'UN DÉPLACEMENT

ORSQUE Jean-Michel Alberola a commencé à exposer sa peinture - il n'y a pas très longtemps : quatre ou cinq ans ; l'artiste a trente-deux ans, - il était aux prises avec Tintoret, plus justement avec le tableau du Louvre Suzanne et les vieillards, pour le thème plus que pour la forme, ou, si l'on présère, pour la forme du récit. Il n'était pas le seul alors à vouloir recréer l'espace d'une histoire, à vouloir redonner à la peinture du contenu, une charge symbolique, culturelle, affective, à recourir aux mythes, aux références prises dans l'histoire de l'art... Depuis, cette histoire louche de

nu, de regards conpables, de vérité et de mensonge, qui court dans la peinture occidentale, avec ou sans Suzanne, Alberola l'a poursuivie (ou c'est elle qui poursuit le peintre), y raccrochant des épisodes amexes, des commentaires, des digressions, des développements parallèles, déplaçant son récit et se déplaçant à l'intérieur du récit, se faisant tour à tour acteur, témoin et commentateur, retrouvant au fil de ses pérégrinations littéraires l'histoire proche de Diane et d'Actéon, le chasseur (d'images) pris en faute lui aussi, et puni pour avoir contemplé la déesse nue; Actéon, dont le nom est devenu pour l'artiste un prête-nom - Alberola «fait», «dit» (en latin) sous le nom d'Actéon, dont il a symboliquement l'ait sauter la barre entre les deux jambes du A, peut-être pour marquer sa position instable de marcheur courant plusieurs lièvres à la fois.

Sa progression est compliquée, le suivre est déroutant, maigré les jalons, les repères qu'il propose et qui ne sont toujours que fragment d'une aventure picturale remise en question à tout moment, arrêtée au gré de la vie, liée à son histoire personnelle, à des rencon-tres, des lectures, à la poursuite d'une réflexion sur l'art et son his-

1 15

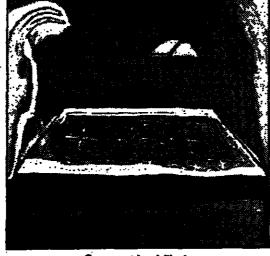

« Suzanne et les vieillards : la prétention des tapis volunts » (1984).

Jean-Michel Alberola peint des lieux de passage, des zones d'ombre, des personnages qui s'en vont. Il peint sans oublier d'où vient la peinture.

toire, sur la peinture et son histoire, sur le langage, sur son propre travail, celui des autres, sur la possibilité de peindre aujourd'hui, sans oublier d'où l'on vient et d'où

Cette attitude vis-à-vis de la création fait penser à ce que dit Perrec dans ses Notes sur ce que je cherche, à propos de son ambition d'écrivain : une ambition qui serait « de parcourir toute la littérature de mon temps, sans jamais avoir le sentiment de revenir sur mes pas ou de remarcher dans mes propres traces, et d'écrire tout ce qu'il est possible à un homme d'aujourd'hui d'écrire : des livres gros et des livres courss, des romans et des poèmes, des drames, des livrets d'opéra, des romans policiers, des romans d'aventures, des romans de science-fiction, des feuilletons, des livres pour enfants » (1). « Ecrire tout ce qu'il est possible à un homme d'aujourd'hui d'écrire...... Le . possible », c'est faire avec le monde autour, une histoire particulière, le langage, la

L'exposition du Centre Georges-Pompidou parle de ces choses-là, bouclée dans une sorte d'exposé-maniseste intitulé « la peinture, l'histoire, la géogra-phie . Alberola, qui l'a conçue de bout en bout, y déplie son travail sur deux registres. Celui d'en dessous est pour le discours sur la peinture et les dessous de sa peinture: objets, ready-made corrigés, photos, cartes postales, textes nourris d'affirmations contradictoires: une accumulation d'images qui disent l'errance, parlent d'exotisme, d'orientalisme, de

folklore, montrent une Afrique (fantôme), de tristes tropiques, le colonialisme, la culture occidentale et les cultures primitives dans un dialogue impossible. On y trouve aussi des hommages à Loti, Godard, Duchamp... Images d'un déplacement, sans rien de fixe, dont la barque et les rames sont les accessoires principaux. Jean-Michel Alberola, qui vit au Havre, est né en Algérie de parents émigrés espagnols. Cela n'explique pas tout, mais...

Quant aux peintures, Alberola les a accrochées au-dessus, très haut sur les cimaises, dans un audelà, hors d'atteinte, à l'abri, comme pour les dérober aux mots, les mettre en attente dans les caux du sacré, de ce dont on ne parle

On va tout de même essayer d'en dire deux mots de ces tableaux où l'on reconnaît des objets, des plans d'eau, des coffres, des rames, des étoffes - les utilités, - mais pas tout ; qui sont des lieux de passage, des plansséquences avec des personnages qui entrent et sortent du champ visuel, s'enfoncent dans les zones d'ombre, ou se noient dans un fondu enchaîné; qui sont peuplés d'images et de cartes (d'Afrique), faits de nuits désertiques. de bassins vides, de terre, de sang, de poussière, de neige, de plans de chaleur et de froid, qui basculent; faits d'images camouflées, inaudi-bles, bouclées dans leur mutisme.

C'est assez agaçant, et l'on voudrait pouvoir se dérober à son tour, s'extraire de cette histoire, mais on ne le peut, parce qu'Alberola, tous discours confondus, est peintre, complètement peintre, et que sa peinture vous arrête le

GENEVIÈVE BREERETTE.

(1) Georges Perrec : Penser-classer, Election « Textes », Hachette.

★ Centre Georges-Pompidou, Galeries contemporaines, jusqu'au





KÉ VOÏ?



au THÉATRE DE L'OUEST LYONNAIS - 16 (7) 825.70.21 au THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR - 16 (90) 86.58.11

# Sélection

#### CENÉMA

#### « Empty Quarter », de Raymond Depardon

Une femme en Afrique. Elle rencontre un homme dans un hôtel. Ils vont partager la même chambre, et voyager. C'est une très belle histoire d'amour, racontée par l'homme. Lui, on ne le voit pas, on l'entend conjuguer au passé le temps présent de l'image. Il est peut-être derrière la caméra, il a peut-être fermé les yeux pour mieux réinventer son désir. Et dans son désir il nous enferme, tandis que la femme vit sa vie, constamment là, inaccessible. - Cl. D.

ET AUSSI: Elle a passé tant d'heures sous les sun-lights, de Philippe Garrel (le pionnier de l'impression sur pellicule). On ne meurt que deux fois, de Jacques Deray (un routier du polar, avec les fraeques du grand Ser-raut). Hurlevent, de Jacques Rivette (la passion déca-pée). Le Chair et le Seng, de Paul Verhoeven (conquêtes et amours berberes). L'Eveillé du pont de l'Alma, de Raul Ruix (dormir, c'est mourir un peu). Raspoutine, l'agonie, d'Elem Klimov (vision d'une fin de règne).

#### THÉATRE

#### « L'Escalier » à l'Œuvre

Dans leur salon de coiffure - un loft noir avec quelques taches de couleur, - Harry et Charlie se

livrent à ce jeu stupide qu'on appelle le chat et la souris. Sans beaucoup de bruit, avec seulement quelques effets de style dans le vocabulaire, à coups de bec, à coups d'ongles, ils se déchirent. La cruauté ronronne. Ces deux-là ont du talent. Ils connaissent les ressorts sur lesquels il faut tirer pour faire mal. Agaceries, larmes, grincements de dents. Harry et Charlie passent par toutes les nuances du malheur, celui, subtil, qui frôle l'amour, pain quotidien des couples enfermés dans une vie minable. Georges Wilson (qui a adapté et mis en scène l'Escalier) est Charlie, cabot mythomane qui fait de l'esbroufe et souffre. Jacques Dufilho est Harry, qui rumine un océan de désillusions. Ils sont drôles, troublants, parfaits. C. Ba.

ET AUSSI : Le journal d'un homme de trop au Théâtre des Quertiers d'hry (Serge Maggian), soul et boulever-sant). Intérieur, su TGP de Seint-Denis (la mort en ce thétre). Je songe su visux soleil, Mes mémoires, su Jar-din d'hiver (délires et acteurs). Horsce, à la Cité Interna-tionale (passion et jeunesse). Norodom Silvanut, à la

#### MUSIQUE

#### « Une vie de héros » au Festival de Lille

Avec un nouveau directeur artistique, Frédéric Sartor, le Festival de Lille garde le même cap : grande manifestation multidisciplinaire qui présente, du 19 octobre au 11 décembre, quarantedeux menifestations (dont sept créations mondiales) à l'enseigne de « Une vie de héros : artistes et sociétés ». Ouverture éclatante avec les Momente, de Stockhausen (le 19), Brigitte Fassbaender (le 22), la 6º Symphonie, de Mahler (le 23), des musiques de Cuba et du Japon, l'admirable Ensemble à vent Maurice Bourgue, Gisela May, le deuxième volet de la Hugo-Symphonie, de Pierre Henry, etc. (Rens. 17, quai du Wault, 59800 Lille ; tél. : 20-30-89-53.)

A Paris, début des représentations de la fastueuse Passion salon saint Jean, de Bach, mise en scène par Pierluigi Pizzi, qui fit sensation naguère à la Fenice de Venise, sous la direction de William Christie (Champs-Elysées, dix représentations, à partir du 21). Débuts également d'une nouvelle Vie parisienne d'Offenbach, avec Gabriel Bacquier et Jane Rhodes (Théâtre de Paris, à partir du 16 octobre), et du Festival d'art sacré de la Ville de Paris, aux programmes très originaux et iméressants, avec, pour commencer, les Cantiques spirituels de Jean de la Croix et Marc-Antoine Charpentier (Saint-Louis-en-l'Ile, le 22 ; jusqu'au 26 décembre ; rens. : 42-77-18-83). - J. L.

ET AUSSI : Orchestre de Paris, dir. Muhai Teng, avec Clecolini : Weber, Rachmaninov, Sibelius (Pieyal, les A. Ciccolini: Weber, Rachmannov, Smeats (Payer, les 16 et 17); Masse en ei mineur, de Bach, per la Chapelle royale, dir. Ph. Herroweghe (Saint-Eustache, le 17); Concours international de gultare (Redio-France. les 21, 22, 23); M. Cahelle (TMP/Châtelet, le 21).

#### JAZZ

#### Nancy Pulsations

Huitième édition du Nancy Jazz Pulsations, du 17 au 27 octobre, essentiellement à Nancy, mais aussi dans toute la région. Faste, programme abondant, ambitions, stars ou révélations : tous les deux ans, le jazz passe par la Lorraine avec ses gros sabots, et la Lorraine voit les choses en grand. Ce n'est pas cette année que Nancy risque de manquer à sa réputation. Du côté des stars : Miles Davis, Keith Jarrett en trio, Paco de Lucia et sa petite famille, Stéphane Grappelli, et, last but not least: Sarah Vaughan. Rayon des nouveautés : le Vienna Art, Bekkumemis, Macumba Percussions et Arto Lindsay. Parmi les promus récents : Chico Freeman et Arthur Blythe rejoignent le toujours jeune Don Cherry. Valeurs montantes enfin : Stanley Jordan, qui oblige tous les guitaristes à changer leur doigté, Francis Varis, Pick Up, etc. Et l'Afrique, puisque ainsi va la mode! Cent percussionnistes accompagneront Dodou N'Diaye Rose, chef tambour-major de Dakar. - F. M.

#### DANSE

#### Murray Louis et Dave Brubeck à Créteil

EATRE

J. 12 3 225

. .

inger gran

-11

The second secon

A September 1 September 2 Sept

مورد و بنشد ه و بند ه و بند

Name of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the state of the s

The same of the same of the same

\*\*\*

TAMBOURS

20 01 3

- Care -

Serve ...

130

~ ≥ ....

Une danse à l'état pur qui produit un plaisir sans mélange. Pour le spectateur, il n'y a qu'à se laisser porter, se laisser vivre; ouvrir grands les youx sur les trajectoires énergiques des danseurs et les petits gestes intimes de Murray Louis; ouvrir grandes les oreilles sur les rythmes subtils et les accents vieux jazz du quartet de Dave Brubeck (du 18 au 24 octobre à Créteil). - M. M.

ET AUSSI: Danse Meripuri au Théâtre du Hond-Point (les célèbres saurs Jheveri et leurs tembours, jusqu'au 19 octobre). Nosmie Lapzeson au Centre américain (le technique Grahem associée su tempérament argentin, 17-19 octobre).

#### **EXPOSITIONS**

#### Klee et la musique au Centre Georges-Pompidou

Violoniste avant d'être peintre, peintre et poète autant que théoricien rigoureux, au Bauhaus, Paul Klee n'aura cessé de se référer à la musique. d'échafauder des rythmes colorés qu'on a souvent mis en rapport avec les recherches de Schoenberg. C'est à une relecture de cette relation de l'artiste avec le domaine musical que l'exposition nous convie, en une bonne centaine d'œuvres sur papier, essentiellement, peintures, aquarelles et dessins.

ET AUSSI : Tony Cragg et Martin Dieler, à l'ARC - un Anglais sculpteur, doué pour la récupération des déchets, et un Suisse peintre de tourments intérieurs : deux aspects de la création d'aujourd'hoi. Octobre des arts, è Lyon — une prelifération d'expositions d'art contempo-rain dans la ville, su munée, à l'ELAC, dans les galeries privées, les lieux associatifs.

#### **EXPOSITIONS**

#### Centre Pompidou

Sauf mardi, de 12 h à 22 h ; sam. et dim., de 10 h à 22 h. Entrée libre le dimanche

MATTA. Grande galerie. MNAM. KLEE ET LA MUSIQUE Grande galerie. Jusqu'au 1" janvier.

JEAN-MICHEL ALBEROLA; RAYMOND MASON; GULAM MÖHAMMED SHEIKH; VISWANADRAN.

LECON D'ANATOMIE. Salle d'art

graphique. Jusqu'au l' décembre.
LISIBLE/ILLISIBLE. Approche bissorique de la typographie. — L'IMAGE DES
MOTS. Jusqu'au 4 novembre. CCL. VOYAGE EN ALPHABET. Bibliothè-que des enfants. Jusqu'au 11 novembre.

#### Musées

INAUGURATION DU MUSÉE Picasso : Descins cubistes. Musée Picasso, 5, rue de Thorigny (271-25-21). Sauf mardi de 10 h à 17 h 15. Entrés : 16 F : Dim. : 8 F.

SIR JOSHUA REYNOLDS, 1723-1792. Grand Palais, avenue du Général-Eisenhower (261-54-10). Sauf mardi, de 10 h à 20 h ; mercredi jusqu'à 22 h. Entrée :

KÉ VOÏ?

- Je veux tout. Tout de suite.

Pour toujours.

20 F ; sam. : 13 F (gratuite le 4 novembre). Jusqu'au 16 décembre. LA GLOSRE DE VICTOR HUGO.

Grand Palais, avenue Winston-Churchill (voir ci-dessus). Entrée gratuite le 31 octobre. Jusqu'an 6 ianvier. SALON D'AUTOMNE. Aux sources

de l'impressionnisme. Ocuvres contempo-raines. Jeune tapisserie tchécosiovaque. Grand Palais. Tij., de 10 h 30 à 18 h 30. Entrée : 25 F. Jusqu'au 3 novembre. VELLES, Grand Palais, avenue Winston-Charchill (256-45-11). Thi, de 10 h à 18 h 30. Du 18 octobre au 3 novembre.

SOLEII. D'ENCRE. Manuscrits et des-sins de Victor Hugo. Petit Palais, avenue Winston-Churchill (265-12-73). Sauf radi, de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au 5 janvier. LE BRUN A VERSAILLES. Musée du Louvre, pavillon de Flore, entrée porte Jas-jard (260-39-26). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 16 F (gratuite le dimanche).

squ'au 6 janvier. VERA SZEKELY. Musée d'art vers Serbell's Musec d'art moderne de la Ville de Paris, il , avenne du Président-Wilson (723-61-27). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 30; Mercredi jusqu'à 20 h 30. Entrée: 15 F. Jusqu'au 5 janvier. TONY CRAGG — MARTIN DISLER — JEAN-MICHEL GAUTREAU. Lois de

L.A. ARC au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au 1

**5 VISIONS MEXICAINES** 

FELSAZ - 10ZANA - ROM - SARMUNO - TULEDO

25 septembre - 26 octobre 1985

CENTRE CULTUREL DU MEXIQUE 28, bd Raspail - 75007 Paris Tél.: 549-16-26

SALVADOR DALL Deux cadacées et trois ceats œuvres originales. Masée de l'Assistance publique, 47, quai de la Tournelle (633-01-43). Sanf landi et mardi, de 10 h à 17 h. Entrée: 10 F. Jusqu'au MAREVNA ET LES MONT-PARNOS. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle (548-67-27). Sauf landi, do 10 h à 17 h 30. Jusqu'au 3 novembre. HISTOIRES D'AFFICHES. Musée de

WILLY RONIS PAR WILLY RONIS.

WILLY RONES PAR WILLY RONES.

Jusqu'au 10 novembre. — METROPOLIS.

Photographies d'un tournage. Jusqu'au
18 novembre. Musée d'art et d'essai, palais
de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson
(723-36-53). Sauf mardi, de 9 h 45 à
17 h 15. Entrée: 12 F; dim.: 6 F.

LE PASSÉ COMPOSÉ. Les 6x13 de

J.H. Lartigue. Grand Palais, avenue Winston-Churchill (296-10-34). T.Lj. de 12 h à 19 h. Jusqu'au 26 janvier.

FIBES ART 85. Jusqu'an 12 novembre – LIFE 1946-1955. Photographies. Jusqu'au 6 novembre. Musée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoli (260-32-14). Sauf

kun. et mardi, de 12 h à 18 h; dim. de 11 h

à 17 h.

la publicité, 18, rue de Paradis (246-13-09). Sauf mardi, de 12 h à 18 h. Entrée : 15 F. Jusqu'au 4 novembre. LA MEDAILLE-OBJET. Musée de la Monnaie, 11, quai de Conti (329-12-48). Sauf sam., dim., et jours fériés, de 11 h à 17 h. Entrée libre. Jusqu'à fin décembre. EUGENE BEJOT, graveur de Paris (1867-1931). Jusqu'au 12 janvier.

1867-1931). Jusqu'an 12 partem.
CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (photographies). Jusqu'au 15 novembre. Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (272-21-13). Sauf handi, de 10 h à 17 h 40. SACHA GUITRY ET SES AMIS, 1885-1985. Musée du Luxembourg, 19, rue de Vaugirard (234-95-00). Tous les jours, de 11 h à 19 h. Jusqu'au 27 octobre. IMAGES DE LA GORGONE Biblio-thèque nationale, cabinet des médailles, 58, rue de Richelieu (261-82-83). Thi, de 12 h

VERSAILLES AUX ARCHIVES VERSAILLES AUX ARCHIVES NATIONALES, Musée de l'histoire de Prance, 60, rue des Francs-Bourgeois (277-11-30). Sauf mardi, de 14 h à 17 h. Jusqu'en février.

ART ET INDUSTRIE 1985. Musée des monuments français, palais de Chaillot (727-35-74). Sauf mardi, de 10 h à 19 h.

L'ÉCOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 1885-1985. Musée de la Marine, palais de Chaillet (553-31-70). Sauf marci, de 10 h à 18 h. ART ET CIVILISATIONS DES

CHASSEURS DE LA PRÉHISTOIRE. Musée de l'homme, palais de Chaïllot (553-70-60). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Jusqu'an 6 janvier. L'ÉVENTAIL, miroir de la Belle Epo-que. Jusqu'an 27 octobre. — ÉVENTAILS CONTEMPORAINS. Jusqu'an 30 octo-bre. Musée de la mode et du costume, 10, avenue Pierre-I "-de-Serbie (720-85-23). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 30.

85-23). Sauf Entrée : 12 F. DE L'IMAGE A L'OBJET. Musée instrumental du Conservatoire national supé-rieur de musique, 14, rue de Madrid (293-15-20). Mer., jeu., ven. et sam., de 14 h à 18 h. Jusqu'au 26 octobre.

#### Centres culturels

ARTISTES INDIENS EN FRANCE. Centre national des arts plastiques, 11, rue Berryer (563-90-55). Sauf mardi, de 11 h à 18 h. Entrée : 9 F. Jusqu'au 30 aovembre. LA TAPISSERIE EN FRANCE 1945beaux-arts, 11, quai Malaquais (260-34-57). Sauf mardi, de 13 h à 19 h. Jusqu'au 31 octobre.

IMAGINER, CONSTRUIRE: Basset, Beakert, Böhm, Friedman, etc. Bibliothè-que du Musée d'art moderne de la ville de Paris (voir ci-deasus). Du 17 octobre au 24 RENAISSANCE ET MANIERISME DANS LES ECOLES DU NORD. Des-PARANT & Co. Cent mille et une bouies. Musée des enfants au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 12, avenue de New-York (voir ci-dessus). Jusqu'au sina des collections de l'École des besuxsins des collections de l'École des beaux-arts. Ensbs, chapelle des Petits-Angustins, 14, rue Bousparie (260-34-50). Sauf mardi, de 13 h à 19 h. Entrée: 12 f. Jusqu'au 16 décembre.

L'ART DU VERRE EN WALLONIE. de 1802 à mos journ. Centre Walkonie-Bruxelles, 127-129, rue Saint-Martin (271-26-16). Sanf lundi, de 11 h à 18 h. Entrée : 10 F. Du 17 octobre au 24 novembre. VERSAILLES A STOCKHOLM. Des-

vasconilles à Sive-merotane, meshles et aris décoratifs. Centre cultural suédois, 11, rue Payenne (271-82-20). De 12 h à 18 h; Sam. et dim., de 14 h à 18 h. PETER FISCHLI/DAVID WEISS.

Centre culturel suisse, 38, rue des Francs-Bourgeois (271-44-50). Sauf lundi, de 14 h à 19 h ; more, jusqu'à 20 h ; dim. de 14 h à 17 h. Jusqu'au 10 novembre. WILLIAM T. WILEY. Californie I. American Center, 261, boulevard Raspail (335-21-50). Sauf dim., de 12 h à 19 h;

m., de 12 h à 17 h. Jusqu'an 30 no ARTISTES CANADIENNES: S. Alexander, S. Bouchard, T. Sasski, S. Scott. Centre cultural canadien, 5, rue

de Constantine (551-35-73). Sauf hardi, de 10 h à 19 h. Jusqu'an 24 novembre, FRIEDHELM LACH. Dialogue de paintures et de sculptures. Services cultu-reis du Québec, 117, rue du Bac (222-

reis du Quebec, 111, rue un muc (460-50-60). Jusqu'su 15 novembre. L'HOMME ET LA MORT. Dames machices: gravures et dessins de Dérer à Dali. Centre culturel allemand, 17, avenue d'Iéna (723-61-21). Sauf sam. et dim., de 10 h à 20 h. Jusqu'au 8 novembr GUDRUN VON MALTZAN. Centre cultural allemend, 31, rue de Condé (326-09-21). Sauf sam. et dim., de 13 h à 20 h.

Jasqu'au 31 octobre Jusqu'au 31 octobra.

CINQ VISIONS MEXICAINES: Felguerez, Lozaso, Rojo, Seriamo, Toledo.

Ceztre culturel du Mexique, 28, boulevard

Raspail (549-16-26). Sanf dim., de 10 h à

18 h; sam., de 14 h à 19 h. Entrée libre.

Jusqu'au 26 octobre.

ODET SABAN. Ministère des droits de la femme, 53, aveque d'Iéna (501-86-56). Jusqu'au 31 octobre.

ALEC BORENSTEIN. Centre juil d'art et de culture, 68, rue de la Folie-Méricourt (805-28-60). Du haodi an jeudi, de 14 h à 21 h. Entrée libre. Jusqu'au 15 novembre.

LES HUGUENOTS. Archives matio-nales, 87, rue Vieille-du-Temple (277-11-30). Sauf mardi, de 14 h à 17 h. L'INFLUENCE HUGUENOTE SUR L'ILLUSTRATION DU LIVRE EN HOLLANDE. Institut néerlandais, 121, rue de Lille (705-85-99). Sauf hundi, de 13 h à 19 h. Entrée libre. Jusqu'an 31 octo-

S. M. EISENSTEIN. Dessigs d'an clasaste. Bibliothèque A. Malraux, 78, boulevard Raspail (544-53-85). Sant dim., landi (et jesseli manin), de 10 h 19 h; sam., de 10 h à 17 h. Jusqa'an

FRANÇOIS KOLLAR : La France travaille, regard au les aumées 30. Photogra-phies. Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier (278-14-60). Sauf dim. et hundi, de 13 h 30 à 20 h. Entrée libre. Jusqu'au

REGARDS SUR LA COMMEDIA DELL'ARTE Peintures et dessins de D. Pathod. Conservatoire national supé-rieur d'art dramatique, 2 bis, rue du Conservatoire (246-12-91). Sanf sam et dim., de 11 h à 18 h. Du 17 octobre au

#### Galeries

HELENE DELPRAT/ALAIN KIRILL Galerie Adrien Maeght, 42-46, rue du Bac (548-45-15). Jusqu'au 31 octobre, chromes - NICOLA DE MARIA, Peintures. Galerie Maeght Lalong, 13, rue de Téhéran (563-13-19). Jusqu'au 16 novem-ADO. Nippou soft wear. Est Forum. Junku, 262, rue Saint-Honoré (260-89-12).

Jusqu'au 26 octobre. JOHN DE ANDREA. Scriptures. Galerie Isy Brachot, 35, rue Guénégand (354-22-40). Jusqu'au 31 octobre.

FRANÇOIS ARNAL. Peintures 1952-1985. Galerie Erval, 16, rue de Seine (354-73-49). Jusqu'az 26 octobre. ARRABAL, peintre. Galerie J-Briance, 23-25, rue Guénégaud (326-85-51). Jusqu'au 26 octobre. — Dessins, peintures. Galerie Biren, 31, rue Jacob (260-25-30). Jusqu'au 6 novembre.

JEAN-FRANÇOIS BORY. Galerie Donguy, 57, rue de la Roquette (700-10-94). Jusqu'an 29 octobre.

DE CHIRICO, néo-heroque. Art carial, 9, avenne Matignon (299-16-16). Jusqu'an 15 décembre. CLAVE ET LE THÉATRE. am, 35, rus de Seine (354-91-01). squ'au 23 no

CORDESSE. Pointures 1985. Galerie Clivages, 46, rae de l'Université (296-69-57). Jusqu'au 31 octobre. FERRER. Galorie Darthez Speyer, 6, rae Jacques-Callot (354-78-41)...Jusqu'az 2

ELIZABETH FRANZHEIM. L'œuve des suntes 68. Galerie d'art international, 12, rue Jean-Ferrandi (548-84-28).

Jusqu'au y novemore.

GEÈLE FREUND. Itinfraires. Galerie
de France, 52, rus de la Verreris (37438-00). Jusqu'au 2 novembre.

BERNARD FRIZE. Galeris Crousel-Hussenot, 80, rue Quincampoix (887-60-81). Da 17 octobre au 21 acvembre.

DIEGO GIACOMETTI. Galerie Eolia, O, rac de Seine (326-36-54). Jusqu'au

MARCEL GILL Les Troupeaux. Gale-rie Art contemporain, 22, rue de l'Odéon (633-49-24). Du 17 octobre au 29 novem-

GOETZ. L'Obsidienne, 28, avenue latignon (266-67-93). Jusqu'an 1° novem-JACQUES HARTMANN, Pelatures et dessins. Galerie Berggruen, 70, rue de l'Université (222-02-12). Jusqu'à fin

BARRIE HASTINGS. Peinture. Gale-rie Bretesu, 70, rue Bonaparte (326-40-96). Jusqu'au 9 novembre.

IPOUNTEGUV. Scalatimes récentes.
Galerie Claude-Bernard, 9, rue des BezuxArts (326-97-07). Jusqu'au 26 octobre.
ALLEN JONES. Galerie P. Trigano,
4 bis, rue des Bezux-Arts (634-15-01).
Jusqu'à fin aovembre. TETSUMI EUDO. Servivance de

l'avant-garde. Galerie Brownstone et O., 17, rue Saint-Gilles (278-43-21). Jusqu'an OLEG LIAGATCHEV. Das Giamer-lenspiel. Galerie Mythologies, 6, rue Geof-iroy l'Aagevin (277-07-92). Jusqu'au:

PIERRE MARAVAL. Ocuvres récesses. Galerie Bean Lézard, 36, rue des Archives (804-86-86). Jusqu'an 12 novem-

ANDRÉ MASSON, Polintares, pastale, coins 1924-1974. Galerie Lahtunière, 88, boalevard de Conreciles (763-03-95).
Jusqu'an 30 octobre. – Ocurres 19231972. Galerie J.-J. Dutko, 5, rue Bonaparte (326-96-13). Jusqu'an 14 décembre.

MATTA. Pastels et crayons. La Pochade, 11, rue Guénégaud (354-89-03). Jusqu'an 30 novembre. HENRI MICHAUX. Galerie B.-Lebon.
34. rue des Archives (272-09-10). Jusqu'au
9 novembre. – Encres 1939-1949. Galerie
D. Templon, 1, impasse Beaubourg (27214-10). Jusqu'au 26 octobre.

LOUIS NALLARD. Petite géomancie picturale. Galerie J.-Bucher, 53, rue de Seine (326-22-32). Jusqu'au 26 octobre. MICHEL POTAGE. De Vincent à Théo. L'Aire du Versen, 119, me Vicille-du-Temple (804-86-40). Jesqu'an 9 novem-brANDRÉ OUEFFURUS, Espace Kiron.

J.-M. QUENEAU. Grands formats. Galerie Jean-Peyrole, 14, rue de Sévigné (277-74-59): Jusqu'au 26 octobre. ROUYER. Pelatures récentes. Galerie suisse de Paris, 17, ran Saint-Sulpice (633-76-58). Jusqu'an 9 novembre.

PAOLO SANDANO. Galerie Krief-Raymond, 50 rue Mazarine (329-32-37). Jusqu'an 26 octobre. TAKIS. Galerie Marion-Meyer, 15, rue

Guénégand (633-04-38). Jusqu'à fin octo-RICHARD TUTTLE. Galerie Y. Laur-

bert, 5, rue du Grenier-Saint-Lazare (271-09-33). Jusqu'au 8 novembre. VAN HAARDT, October 1948-1953. Galerie J. Barbier, 19, rue Guénégaud (633-92-98). Jusqu'an 2 novembre. CATHERINE VIOLLET. Egyptes. (563-36-06). Jusqu'an 31 octobre

#### En région parisienne

ANTONY. A. et G.A. Mossa. Salons de l'Hôtel de ville (666-21-93). De 14 h à 19 h ; sam. et dim. de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Jusqu'au 27 octob

BOULOGNE-BILLANCOURT. Donn-HOULDGINE-BILLANCOURT. Dona-tious récesses aux musées de Boulogue. Hôtel de ville, 26, avezue André-Morizet. Sauf sam. après-midi et dim., de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Insqu'au 7 novembre. — Les jeux d'adresse. Centre culturel, 22, rue de la Belle-Feuille (604-82-92). De 10 h à 21 h; Dim., de 10 h à 12 h. Jusqu'au 15 décembre.

CERCY-PONTOISE. Gere à la pela-ture. Gare SNCF de Cergy Saint-Christophe (3) 030-33-33). Jusqu'au 26 novembre.

MEUDON. Karl-Jean Longuet, 1904-1981. Rétrospectives. Musée, 11, rue des Pierres (534-75-19). Sauf handi et mardi, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 3 novembre. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Le

chemin de Ganguin, ganèse et rayonne-ment. Musée départemental du Prieuré, 2, rue Maurico-Denis (3 - 973-77-87).

#### En province

ARLES. Saura, pointures 1985. Abbaye de Montmajour (90-54-64-17). Jusqu'au 4 novembre. — Burtran Boyaset, un Arié-sien du Moyen Age. Saint-Martin du Méjan, quai Max-Dormay. Jusqu'au 31 octobre. BOURG-EN-BRESSE, Jean Messa-

gier. Musée de Brou, 63, bd de Brou (74-22-22-31). Jusqu'an 17 novembre. ELBEUR. Art textile, expressions inx-tiles. Cirque-Théâtre, 2, rue Henry (81-00-89). Jusqu'au 5 novembre.

LE HAVRE Pasor, gravares fantanti-ques. Pricuré de Graville, rue Elisée-Rectus (35-47-14-01). Jusqu'au 3 novembre.

(35-47-14-01). Jusqu'au 3 novembre.

LYON. Octobre des arts : Collection de maste Saint-Pierra. Musée des Beaux-arts, 20, place des Terreaux (7) 828-07-66). Jusqu'au 18 novembre – E. Ruschs/M. Schiffme. Musée Saint-Pierre, 16, du rue Président-Edouard-Herriot (7) 830-50-66) – Eduardo-Paelozzi. Elac, centre d'échanges de Perrache (7) 842-27-39). Et d'autres acroscitique. Justin'au 18 novembre. d'antres expositions. Jusqu'au 18 novembre. MULHOUSE. Textile zones. Musée de l'impression sur écone; A, rue des Bonnes-Gens (89/45-51-20); Ecole des beaux-arts; Galerie AMC; Musée des beaux-arts; etc. Jusqu'au 31 octobre.

ORLEANS. François Bouilion. Nocturaes - Pietra Baraglio. Features - Julio Gouzalez, 1876-1942. Scalptures et destant. Centre d'art contemporain, carré Saint-Vincent (38) 62-45-68. Jusqu'au 3 novembre.

STRASBOURG. Dix samées d'estrichissements, 1375-1985. Junqu'an 17 novembre. — Autour de la holte-ca-valles de Marcel Duchamp, Junqu'an 24 novembre. Music d'art moderne, 1, rue du Vieux-Marché-eux-Poissons (88) 32-46-07).

•

1.0 



**OPERA COMIQUE** 

SALLE FAVART

LE JARDIN AUX LILAS

CHORÉGRAPHIES: TUDOR ET BALANCHINE

AVEC LES ETOILES ET LE BALLET DE L'OPÉRA

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 OCTOBRE

RENSEIGNEMENTS: 296.06.11

**INSTRUMENTS HEUGEL** 



#### **THEATRE**

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

Les jours de première sont indiqués

UNE STATION SERVICE : Théâtre de la Ville (274-22-27), 20 à 30 (16). IL FAUT QU'UNE PORTE SOFT OUVERTE OU FERMÉE : Dejanet (887-97-34), 18 h 30 (16).

States and the state of the sta

The second secon

Service Servic

Statement of the state of the s

Section 1 Filtrage St. 9-32-1 1-3-3-1

See for the control of the control o

Service of the service services (1) and the services (2) and the services (3) and the service

6-4-44 · · · ·

it reis.

ment in the second

LE TIGRE : Theatre 3 sur 4 20 h 30 (16), LA NUIT DU PLAISIR DIFFE-RENT: Baguerz, Théatre Victor-Hago (663-10-54), 20 h 30 (16 au 19).

DEUX SUR LA BALANCOIRE : Atelier (606-49-24), 21 houres (17). LES NUITS ET LES MOMENTS: Corgy Posseine, CAC (412-85-89), 21 houres (17). (41-60-67), Al mentes (17).

EE VOI: Cartoucherie de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 (17).

LE OUI DE - MAECOLM MOORE: Patit TEP (364-80-80).

20 b 30 (18). FIN D'ÉTÉ A BACCARAT : Athénée, saile Berard (742-67-27), 20 h 30 (18).

LES CONTES DE HOLLY-WOOD: Athénie, salle Jouvet (742-67-27), 20 h 30 (18). DESCARTES-PASCAL : Petit Odfon (325-70-32), 18 h 30 (22).

Les jours de reliche sont indiqués entre arenthèses. r Spectacles offectionnés per le chib du : Moude des spectacles >

### Les salles subventionnées

OPERA (742-57-50), (jeu., sam., lun., dim. soir) 19 h 30 ; dim. à 15 h, Iphigénie on Tauride.

SALLE FAVART (296-06-11), jcs. à 19 h 30 : La Belle Hélène (dera.); concert : mer à 20 h, concert Bach : sonates de J.S. Bach (P. Donkan; M Railly : I Bonkan; M. Bailly ; L. Boulay).

m. Samy; L. Bonisy; mer. à 14 h; jeu., dinh., mar. à 20 h 30 : Feydeau. Comédies en un acte; mer., vea., lm. à 20 h 30 : Run de la Folic-coarteline; sam. à 20 h 30 : L'Imprésa-rio de Smyrne; dim. à 14 h 30 : Le Misanthrope (dern.).

THAILLOT (727-81-15), Grand Théa-tre : relâche jusqu'au 26 novembre; Théâtre Génsier : mer., jeu., sam. à 20 h 30 ; dim. à 15 h (dera.) : Je soussi-gné cardiaque ; relâche jusqu'au 6

PODÉON (325-70-32). Théilèire de l'Europe, (dim. soir; lun.), 20 h 30, dim. 15 h : L'Illusien, de Cornellie. PETIT-ODEON (325-70-32), mar. à

18 h 30 : Entretien de M. Descurtes avec M. Pascal Le Jeune, de J.C. Brisville. TEP (364-80-80): (hn.) 20 h 30; jez. à 19 h; dim. à 15 h: George Dandin; Minimalie: ven., sant. à 22 h 30; jeu à 21 h; dim. à 17 h: Le oni de Malcom

BEAUBOURG (273-12-33) (mar.): Débuts/Rencontres: rencontres Franco-indiennes: mer. de 9 h 30 à 13 h : le insuemes: mar. de y n 30 2 15 n ? le cinéma en Inde et en France; de 15 h à 18 h 30: La télévision en Inde et en France; jen de 9 h 30 à 13 h : Les pou-voirs publics et les industries de l'image; de 15 h à 18 h 30 : Les nouvelles technologies ru service de l'image ; ven. de 16 h à 18 h : Conclusion des rescontres. Mer. à 15 h : L'heure du conte. Invitation au voyage (Voyage dans le temps : A. Kiss); mer. et jeu. à 18 h 30 : Rencon-tre avec J.M. Alberola; jeu., ven., sam. de 9 h 30 à 21 h : L'architecture en question ; jen. à 18 h 30 : du Big-Bang à la vie. Raconter l'univers ; len. à 18 h : préstation du spectacle « Les app sont trompenses », de T. Bennhard; à 18 h 30 : Rencontre avec Viswanadhan; 21 h : Aspects des littératures de l'Inde 21 h: Aspects des littératures de l'Inde aujourd'hai: Voyages en Inde; Cinéma-vidéo: (mar.): à 13 h: L'orchestre noir, de S. Lejeune; à 16 h, Jacqueline Badord, de Modom Productions; Magazine des arts s²!, de F. Leclair, M. Nuridsany, A. Fleischer; à 19 h, Albert Cohen, de M. Soutier; han. à 17 h 30: L'orchestre noir, de S. Lejeune; (han., mar.): Les surréalistes (A. Meisson on l'imagination surréalistes (A. Meisson on l'imagination surréaliste, de D. Tuel; S. Dali. Gros plan, de P. Cardinal); (han., mar.); 18 h, Viswanadhan: «Eau/Ganga»; mer. à 14 h 30: Cinéma sustralien pour les jeunes: Fast Talking, de K. Cameron; Le cinéma tudien à travers ser stars (salle Garance, 278-37-29): mer. à 17 b 30: Zanjeer 1973, de P. Mehra; à 20 h 30: Fortreesse d'or, de S. Ray; jeun à 17 h 30: Jatogriba, de T. Sinha; à 20 h 30: Amar Akbar Anthony, de 4 17 h 30: Jarugriha, de T. Sinha; à
20 h 30: Amar Akbar Anthony, de
M. Desai; ven. à 17 h 30, Le Mar, de
Y. Chopza; à 20 h 30: Vibrations, de
K. Shahami, Sam. à 17 h 30, Bazzar, de
S. Sarhadi; à 20 h 30, Bombay Talfice, de
J. Ivory; dim. à 17 h 30; Kalyng, de
S. Benegal; à 20 h 30: Le Ridean, de
K.C. George; hun. à 14 h 30; Sicander,
de S. Modi; à 17 h 30, Le Rôie, de
S. Benegal; à 20 h 30, L'Ascension, de
A. Gopalakrishenan; Chaéme et Islam: —
mer, à 18 h; sam. à 15 h: Les sunnites et DEREGEI ; 2. All B. M. L. Ascenselli, de A. Gopalakrishanan; Cinémes et la mer. à 18 h; sam. à 15 h; Les sunnites et la Mocque interdite, de P.J. Callebant; Les chilles, partisans d'Ali, de P.J. Callebant; Un ordre secret ; de P.J. Callebant.

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77) : mar. à 18 h 30 : Mory Kaute (Mali) ; 20 h 45 ; dim. à 14 h 30 : Une station ser-

CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34) (dim. soir, lmn.), à 20 h 30, dim. à 16 h : Bujazet.

#### Les autres salles.

A DEJAZET (887-97-34) (L., tear.). 18 h 30; dim. 19 h 30 : Il fast qu'ene porte soit ouverte ou fermée. AMANDIERS DE PARIS (366-42-17) (D., L.), 20 h 45 : Kilowatt, ANTORNE-SIMONE REPRIAU (208-77-71) (D. scir, L.), 20 h 30, sam, 17 h et 21 h, dim. 15 h 30 : Lily et Lily.

ARTS HEBERTOT (387-23-23) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h, sum. 17 h 30 ; le Sene faible.

Sexe faible.

ATELIER (606-49-24) (D. soir, L.), 21 h, sam. 18 h, dim. 15 h: Deax sur la balançoire, à partir du 17.

ATHÈNEE (742-67-27), Saile Ch.-Bérard, mer., jeu., ven., sam. 20 h 30, mar. 18 h 30 : Fin d'été à Baccarat. — Saile Louis-Jouwet, mer., jeu., ven., sam. 20 h 30, mar. Salle Louis-Jouvet, mer., jeu., ven., sam. 20 h 30, mar. 19 h : les Contes d'Holly-wood, à partir du 18.

BASTILLE (357-42-14) (J., D. soir, L., mar.), 21 h, dim. 15 h : Incident. BOUFFES-PARISHENS (296-60-24) (D. soir, L.), 21 h, sam, 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Tailleur pour dames.

BOURVIL (373-47-84): (D., L.); 20 h: Droit d'apostrophe; 21 h, sam., 16 h: Pas deax comme elle; 22 h 30, sam. 17 h 30; Y'en a marr... ez vons ?

17 h 30: Yen a marr... ez vons?

CARTOUCHERIE: Thiêtre du Solell
(374-24-08), mer., jeu., ven., sam.
18 h 30; dim. 15 h 30: l'Histoire terrible
mais inachevée de Nocodem Shanouk,
roi du Cambodge; Aquarium (37499-61) (D. soir, L..), 20-h 45, dim. 16 h :
les Heures blanches; Epée de bols (80839-74), jeu., ven., sam. 20-h, dim.
15 h 30: Maître Paulia et son valet
Matti; Tempéte (328-36-36) (D. soir,
L.), 20 h 30, dim. 16 h : Ke voi?

CENTRE CULTIBETS SUISSE (221-CENTRE CULTUREL SUISSE (271-

44-50) (D., L.), 20 h 30 : Hommage an CINQ DIAMANTS (321-71-58) (D. soir, L., mar.), 22 h, dim. 18 h 30: Médoc. CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Thickire (D., L., mar.), 20 h 30: Horaco; Galerie (D., L., mar.), 20 h 30: Un voi d'oies sauvages : Researre (D., L.), 20 h 30: le Pavillon des enfants foes. CLA (672-63-38), 21 h 15 : Il était une fois

un roi (dern. le 20). COMEDIE CAUMARTIN (742-43-41) (Mer., D. soir), 21 h, dim. 15 h 30 : Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24) (D. soir, L.), 21 h, sem. 18 h, dim. 15 h 30 : L'âge de monsieur est

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : les intrigues d'Arlequin et Colombine. COMEDIE DE PARIS (281-00-11) (D.),

20 h 30: Balisa de tol.

DAUNOU (261-69-14) (D. soir, tner.),
21 h, dim. 15 h 30: Au secours, elle me DÉCHARGEURS (236-00-02) (D. soir, hm.), 21 h, dian: 15 h : les Fils du soieil. DEX HEURES (606-07-48) (D.), 20 h 30 : Fen

DEK-HUIT THÉATRE (226-47-47) (D. soir, 1., mar.), 20 h 30, dim 16 h : Play Strindberg. ECOLE NATIONALE DU CIRQUE (266-63-17), 21 h 30 : le Tambourin de

EDEN THÉATRE (356-64-37), 21 h : Du tang sur le cou du chat (dorn. le 19). EDOUARD VII (742-57-49) (D. sok, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : Chapitre II. EPICERIE, (272-23-41) (Dim., lus.) 20 h 30 : Ballade au square.

ESPACE MARAIS (271-10-19) (L., mar.), 20 h 30 : Lactitia. mar. j. av n 50: Lactitia.

RSSARON (278-46-42) (D., L.), 19 h:
Une saison en enfer; (D. soir, L.), 21 h,
aam., dim. 17 h: Journal de Katherine
Mansfield.

FONDATRON DEUTSCH DE LA MEUETHE (872-82-89) (D., L., mar.), 20 h 45 : la Bonno Place. FONTAINE (874-74-40) (D.), 21 h : Rififoin dans les labouts.

GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18) (D. soir, L.), 20 h 45, sum. 18 h et 21 h 15, dim. 15 h : Love.

GALERIE 55 (326-63-51) (D., L.), 20 h 30: the Caretaker. HUCHETTE (326-38-99) (D.), 19 h 30: la Cantatrico chanve; 20 h 30: la Legon; 21 h 30: le Jardin des supplices. JARDEN D'HIVER (255-74-40), les 16, 17 à 21 h, le 19 à 16 h et 21 h : Je songe an vieux soleil, les 18, 22 à 21 h : Mes

LA BRUYERE (874-76-99) (D. soir, L.), LA ERUYERE (874-76-99) (D. soir, L.),
21 h, dim. 15 h: l'indien sous Babylone.
LUCERNAIRE (544-57-34) (D.): L.
18 h: Simone Weil 1909-1943 (rel.
except. le 16); 20 h: Organne adulta
6chappé du 200; 21 h 45: le Pondre
d'intelligence (dera. le 19); II. 18 h:
Pardon M'sieur Prévert; 20 h: la Fête
noire; 22 h 15: Dodo-Ji.



LYS-MONTPARNASSE (327-88-61) (D., L.), 19 h 30 : Désir d'être ; 21 h ; le Désarrieuse.

MADELENE (265-07-09) (D. sor, L.), 21 h, sam. 18 h, dim. 15 h : Comme de mal entendu. MAISON DES CULTURES DU

MARSON DES CULTURES DU MONDE (544-72-30) (D. soir), 20 h 30, dim. 17 h : Hajjaj on la passion d'un cardeur de lains dans la tourmente de l'islam (denn le 20).

MARAES (278-03-53) (D.) 20 h 30 : PEtornel Mari.

MARIE STUART (508-17-80) (D. soir, L.), 20 h !5, dim. 15 h 30 : Savage Love. MARIGNY (256-04-41) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 14 h 15 et 18 h 30 : Napo-

MATHURINS (265-90-00), Grande Salle (D. soir, L.), 20 h 45, sam. 18 h, dim. 15 h 30: le Baiser de la veuve; Petite Salle (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 45: On ne sait comment. MICHEL (265-35-02) (D., L.), 21 h 15, sam. 18 h 45 et 21 h 40 : On dinera an in.

MRCHODUERE (742-95-22) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30, sann. 18 h 30 et 21 h 30 : le Blatfeur. MOGADOR (285-45-30) (D. seir, L.), 20 h 30, sam., dim. 16 h 30 : la Femme da boulanger.

MONTPARNASSE (320-89-90), Grande
Salle (D. soir, L.), 20 h 45, sam. 17 h 30
et 21 h 15, dim. 15 h 30 : les Gens d'en
face; Petite Salle (D. soir, L.), 21 h,
dim. 16 h, sam. 18 h 30 et 21 h 30 : Paso

MOUFFETARD (331-11-99) (D. soit, L., mar.), 20 h 45, dim. 15 h 30 : il Signor Fagotto. NOUVEAUTÉS (770-52-76) (Mer., D. soir), 20 h 30, dim. 15 h 30, sam. 18 h 30 et 21 h 30 : Gigi. CELVRE (874-42-52) (D. soir, L.) 21 h. dim. 15 h : l'Escalier

PALAIS DES GLACES (607-49-93) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 16 h : le Grand Messines. Meanines.

PALAIS-ROYAL (297-59-81) (D. soir,
1.), le 21 à 20 h 30 : Rencontres, le 22 à
14 h 30 : J. Romains.

PALAIS DES SPORTS (828-40-90) (D.
soir, L.), 20 h 30, mer., sam. 14 h 30,
dim. 14 h 30 et 18 h 30 : Jules César.

PLAISANCE (320-00-06) (D., L.), POCHE (548-92-97) (D.soir, L.), 21 h: PORTE SAINT-MARTIN (607-37-53) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h : Dieu, Shakespeare et moi.

Sakespeare et moi.

POTINIÈRE (261-44-16) (D. soir, L.),
21 h, dim. 15 h : Double Royer.

QUAI DE LA GARE (385-88-88) (D.,
L.), 19 h : Eliophore, (D.), 21 h : Baal.

BENAESSANCE (208-18-50) (D. soir,
L.), 21 h, sum. 18 h, dim. 15 : les Voisins
du desses

SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. soir, L., mar.), 20 h 45, dim. 15 h, sam. 19 h et 21 h 30 : On m'appelle Emilie, SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93) (D., L.), 21 b: Nuit d'ivresse.

STUDIO DES CHAMPS-RLYSRES (723-35-10) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : la Bataille de Watanloo. TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), I : sam. 22 h. dim. 17 h. lun. et mar. 20 h 30 : 22 h, dain. 17 h, m.n. et mar. 20 n 30:

1 "Ecume des jours; (D. L., mar.)
20 h 30: Dialogues en forme de tringle;
H: sano. 22 h, dim. 17 h, hin. et mar.
20 h 30: Hais clos; (D., L, mar.)
20 h 30: les Pieds Nickelés, dim. 18 h 30, han, et mar. 22 h 30 : Il est niais le divin

TEMPLIERS (877-04-64) (D., L.), 20 h 30 : la Noce chez les petits-THÉATRE D'EDGAR (322-11-02) (D.), 18 h 30; Que faire de ces deux-là; 20 h 15 : les Bahas-cadres; 22 h, sam. 22 h et 23 h 30 : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE GRÉVIN (246-84-47) (D., THÉATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS (633-48-65), jca., ven. 20 h 30 : Astro Follies Show.

THÉATRE DE PARIS (280-09-30),
Grande Salle (D. soir, L.), 20 h 30, dim.
15 h 30: la Vie parisicane; Petite Salle,
(D. soir, L.), 21 h, dim. 17 h: Un mur
dans le jardin.
THÉATRE DE MÉNILMONTANT
(636-97-67), les 18, 19 à 21 h, le 20 à
15 h: Zacheria.

15 h : Zacharie.

THÉATRE 3 SUR 4 (327-09-16), (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 17 h : le Tigre. TINTAMARRE (887-33-82) (D., L.), 20 h 15: he Baron rouge; 21 h 30: C'est encoire loin la mairie; 22 h 30: Lima crève l'écran.

TH. NOIR (346-91-93) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 17 h : Toussaint Louver-TH. 13 (588-16-30) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : Marthe TH. 14-J.-M. SERREAU (545-49-77) (D. soir, L.), 20 h 45, dim. 17 h : Je vous écris d'un pays lointain.

TH. DE LA PLAINE (842-32-25) (D. soir, L., mar.), 20 h 30, dim. 17 h : Prench American Follies. Frenca American Polices.

TH. DU ROND-POINT (256-70-80),
Grande Salle, les 16, 19 à 20 h 30 : le 20
à 15 h : les Oiseaux ; les 17, 18 à 20 h 30 :
Oh ! les beaux jours. THL DU TEMPS (355-10-88), 20 h 30 :

TOURTOUR (887-82-48) (D., L.), 18 h 30 : Madame de Sévigné ; 20 h 30 : Fragments ; 22 h 30 : Classées X. TRISTAN-REENARD (522-08-40) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : Elise, Isserteaux.

VARIETES (233-09-92) (D. soir. L.), 20 h 45, dim. 15 h 30 : N'écoutez pas

#### Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h, dim. 15 h 30 : Touche pas à DEUX-ANES (606-10-26) (Mer.), 21 h, dim. 15 h 30 : le France au clair de

La danse AMERICAN CENTER (335-21-50), les 17, 18, 19 à 21 h: N. Lapreson.

CARTOUCHERIE, Atelier de Chendron (328-97-04), le 20 à 16 h, le 21 à 15 h et 20 h 30: Un visage dévisagé.

CENTRE MANDAPA (589-01-60), les 21, 22, à 20 h 30: Cie Rubeus Dames/M. Guillaumes.

#### Le music-hall

BODYROK (255-18-54), le 18 à 23 h 30 : CASINO DE PARIS (280-20-89) (D. soir, L.), 21 h, dim. 16 h : S. Gainst CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chansons françaises.

CHEZ GEORGES (326-79-15) (D., L.), 20 h 30 : M. Mailbe C.L.A. (672-63-28), les 16, 17, 18, 19, 20 à 20 h 30 : Samambaya. ESPACE GAITE (327-95-94) (D.), 20 h 30 : Embrasse-moi idiot. 20 h 30 : Embrasse-moi idiot. FORUM DES HALLES (233-60-96), lo

20 à 17 h : Dimension Costena. GYMNASE (246-79-79) (D., L.), 21 h, m. 17 h 30 : Th. Le L LUCERNAIRE (544-57-34) (Sam., dim., mer.,), 21 h 30: J. Humenry.

OLYMPIA (742-25-49), ies 17, 18, 19 à 20 h 30; le 20 à 17 h : J. Mas; le 22 à 20 h 30: F. François.

PALAIS DES CONGRES (758-13-73). ven., mar., 20 h 30; sam., 15 h et 20 h 30; dim. 14 h et 17 h 30: H. Salva-TROTTORS DE BUENOS-AIRES (260-44-41) (D.), 22 b 30 et 24 h : M. Garay, L. Rizzo, Cabrerita, J. et UNESCO (278-19-54), le 19 à 20 h 30 :

ELYSÉE-MONTMARTRE (252-25-15).

DULOGNE-BILLANCOURT,

13 n 30: Mesdames de Montenfriche.

LA-CELLE-SAINT-CLOUD, Egisse
Notre-Dame-de-Beauregard, le 19 à
20 h 30: Orchestre Versailles musique,
dir.: J.-P. Milliond (Pretorius, Bach,
Mozert...).

CERGY-PONTOISE, CAC (412-85-89), les 17, 18 à 21 h : les Nuits et les CHAMPIGNY, Théâtre du Cam

CLAMART, CC J.-Arp (645-11-87), le 22 à 20 h 30 : Groupe de recherches de l'Océra de Paris.

(D. soir, L.), 20 h 30, dim. 17 h : Journal d'un homme de trop.

LONGJUMEAU, Théitre A-Adam (909-

MAISONS-LAFFITTE, Château, le 20 à MALAKOFF, Theatre 71 (655-43-45), le 20 à 16 h : Orchestre de l'He-de-Fra

dir. : U. Benedetti Michelangeli (Mozart, Schubert, Beethoven) ; le 17 à

MONTREUIL, Studio Berthelot (857-57-72), le 17 à 20 h 30 : E. Jones.

de cuivres Polyphonia. NANTERRE, Théâtre des Amandie (721-18-81) : voir Festival d'autonne.

Makraex (732-24-42), le 18 à 20 h 45 : CAFÉ DE LA GARE (549-27-78) 20 h : D. Guichard.

Fostival d'automne. SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, Salie

SARCELLES, OCM (419-54-30), is 19 à POINT-VIRGULE (278-67-03) (D.), 21 h : Ballet Jazz de Paris ; le 22 à 21 h : 18 h 30 : Eclairs d'un sorcier ; 20 h 15 :

le 22 à 21 h : Opéra nomade SURESNES, Théane J.-Vitar (772-38-80), le 18 à 21 h : Tri Yann ; Centre de leistra (506-13-10) (D. L., mar.).

Opérettes

(603-60-44) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : Mesdames de Montenfriche.

(661-33-33), les 16, 17, 18, 19, 20 à 20 h 30 : l'Arbre à soleils. CHOISKI, Châtean de Bretesli (052-05-02), le 20 à 16 h 30 : S. Vigerie.

ELANCOURT, APASC (064-71-11), le 19 à 21 h : Soul Makossa Gang, Manu

SSY-LES-MOULINEAUX, Anditorium, (645-21-70), le 18 à 20 h 30 : Orchestre de File-de-France, dir. : U. Benedetti Michelangeli (Mozart, Schubert, Benedetti

40-77), le 22 à 21 h : J. Mas.

20 h 30 : Letters Home.

MARLY-LE-ROI, Théâtre-Jenn-Viar
(958-74-87), le 19 à 21 h : Solistes et
danseurs de l'Opéra de Paris.

LES MUREAUX, Château de Bécheville (099-92-12), le 22 à 19 h 30 : Quintette

POISSY, Thélitre Mollère (965-56-40), le 19 à 20 h 45 : Lyre amicale. RIS-ORANGIS, MJC (906-30-95), le 19 à

RUNGIS, CC (560-54-33), le 22 à 21 h : SAINT-DENIS, Theatre G.-Phape voir LECUME (542-71-16) (D. L.), 20 h 30:

G.-Philipe, le 19 à 20 à 30 : Tout Hugo d'un seul coup.

mer., sam. 14 h 30, von., sam. 20 h 30, dim. 14 h et 17 h 30 : Carnaval sux

#### En région parisienne

BAGNEUX, Théitre V.-Hage (663-10-54), les 16, 17, 18, 19 à 21 h 30 : la Nuit du plaisir différent.

CRÉTEIL, Maison des arts (899-94-50) (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 15 h 30 : Murray Louis Dance Company (à partir

FONTENAY-LE-FLEURY, Théâtre (460-20-65), le 19 à 21 h : W. Sheller. L'HAY-LES-ROSES, La Tournelle (665-58-06), le 22 à 21 h : Barouf à Chioggia.

partir de 15 h : Festi bal.

RURIL-MALMAISON, Thélitre André-

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, La Clef (974-38-13), ie 18 à 21 h : D. Large, D. Barbier, J.-Cl. Camora.

SARTROUVILLE, Theatre (914-23-77).

VERSAILLES, Thilitre Montan 13-42), le 22 à 21 h : Orchestre de l'Ib-de-France, dir. : U. Beardetti Michelan-geli (Mozart, Schubert, Beethoven), les 18, 19 à 21 h : Turiutatu.

LE VESINET, CAL (976-32-75), le 18 à 21 h : Les Ballots du Nord. VINCENNES, Théâtre D.-Sorano (374-81-16) (S., D. soir, Mar.), 21 h, dim. 18 h : les Préciouses.

VIROFLAY, Egilse Notre-Dame, le 22 à 20 h 45 : Chorale La Lyriade, dir. : Ch. Mauvais (Schutz, Bach, Vivaldi). VITRY, Thélitre J.-Vitar (681-68-67), le 20 à 17 h : Tout Hugo d'un seul coup.

#### Festival d'automne (296-12-27)

béâtre des Amandiers, Nauterre (D. soir, L.), 21 h : la Veillée. Théâtre du Rond-Point, Petite Salle, les 16, 17, 18, 19 à 20 h 30 : Darshana Jha-

Thiâtre de la Villa, les 16, 17 à 21 h, le 19 à 16 h et 21 h : Je songe au vieux soleil ; les 18, 22 à 21 h : Mes souvenirs. Théitre G.-Philipe, Saint-Denis, (D. soir, L.), 20 h 30, dim. 17 h : Intérieur.

#### Festival de l'Ile-de-France

(723-40-84) monimebleau, Th. Municipal (422-26-91) le 18 à 21 h : I. Garcisanz, A. Ponce (Lorca, Rodrigo, de Falla).

(Lorca, Rodrigo, de Falla).
Cergy, Eglise St-Christophe, le 18 à 21 h;
Villejuff, Eglise St-Cyr, le 19 à 20 h 30,
Rochefort-en-Yvelinas, Eglise, le 20 à
16 h: Ensemble instrumental A. Stajic
(Scarlatti, Boccherini, Corelli...).
Saint-Sulpice de Favileres (458-59-17), le
19 à 20 h 45 : Ensemble vocal M. Piquemai (Vittoria, Scarlatti, Falla...).
Paris Evitica St-Stander la 20 à 15 h.

Paris, Eglise St-Séveria, le 20 à 16 h : F. Chapelet.

#### Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35) (Mar.), 20 h 15 : le Bel Indifférent – le Men-teur; (D.) 21 h 45 : Alla Tokyo; (i...) 23 h : Au suivant ; lun, 23 h : Banc d'essai

des jeur BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) (D.), L 20 h 15 : Areuh : MC2; 21 h 30 : les Démones Loulou : 22 h 30 : l'Etoffe des blaireaux. — IL 20 h 15 : les Sacrés Monstres; 21 h 30 : Sauvez les bébés femmes ; 22 h 30 : Deux pour le

CAFÉ D'EDGAR (320-85-11) (D.), L. AFE DEDGAR (320-85-11) (D.), 2.
20 h 15 + sam. 23 h 45 : Thens voil deux boudins; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes; 22 h 30 : Orties de secours. II. 20 h 15 : Ça balance pas mal; 21 h 30 : le Chromosome chatouilleux;

F. Silvant (dern. le 19); (D. soir, L.) 22 h, dim. 17 h; les Méthodes de Camille

NOUVEAU THÊATRE DE COLETTE (354-53-79), L (L., Mar.), 20 h 30 ; A coup de fourches; 21 h : Marlenbow. PETIT CASINO (278-36-50) (D.), 21 h: Non, je n'ai pas disparu ; 22 h 15 : Nous, on sème.

Moi je craque, mes parents raquent; 21 h 30 : Courteline et Labiche en va-cances; 22 h 30 : Nos désirs font désor-THEATRE 33 (858-19-63), mer., jeu.,

#### mar. 18 h 30 : Délires ; ven., sam. 20 h 30, dim. 18 h : J'ai cassé ma tirelire. (Publicité) DES SERVICES COMME S'IL EN NEIGEAIT

16 000 mètres carrés d'exposition, 270 professionnels; stations de sports d'hiver pour réserver en direct, agents immobiliers pour louer ou acheter un studio, moniteurs, guides, hôteliers, agents de voyages pour s'informer, fabricants et détaillants en matériel pour s'équiper des pieds à la tête et à la demière mode, voità ce qu'offre le Salon NEIGE ET MONTAGNE pendant dix jours, du 18 au 27 octobre, où plus de 100 000 visi-

#### teurs sont attendus. QUAND LES STATIONS

**MONTENT A PARIS** Pour permettre au visiteur d'organiser au mieux ses vacances d'hiver, de se lancer sur les pistes, des centaines de stations se sont regroupées :

Alpes du Sud, du Nord, Pyrénées, Massif central, NEIGE ET MONTAGNE, ce sont des idéas de séjours par des professionnels du voyage spécialistes de la neige, des formules originales proposées par des associations, des clubs, des informations sur les transports, les forfaits, les remontées mécaniques et sur la pratique du ski, et pour ceux qui préfèrent être dans leurs meubles même temporairement, des promoteurs immobiliers qui

#### proposent des réalisations.

Les enfants ne sont pas oubliés à NEIGE ET MONTAGNE : des formules spécialement étudiées pour eux y sont proposées, écoles de ski, stages durant les vacances scolaires et même classes de neige.

MATÉRIEL, DES NOUVEAUTÉS

Le Salon est aussi l'occasion

de faire le point sur les maté-

riels de ski et de montagne, de

#### NEIGE ET MONTAGNE Du vendredi 18 octobre au dimanche 27 octobre Bât. 4, Parc des expesitions,

Porte de Versailles Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h jusqu'à 22 h vendredi 18, merdi 22 . et vendredi 25 octobre Prix d'entrée : 20 F Entrée à tarif réduit pour les enfents de 7 à 14 ans

les comparer; des grands noms parmi les fabricants présentent leurs dernières nouveautés et répondent aux questions des visiteurs qui pourront examiner sur toutes les coutures : skis, fixations, chaussures, etc.; groupements et associations surent des démonstrations de matériel, proposent leurs for-

# at pour les groupes : 15 F

mules de location de matériel. TOWOURS A LA MODE Côté mode, des super-shows guideront sur la tenue à adop-

Vosges, Jura et Corse offrent ainsi sur place leurs possibilités de séjours.

Pour ceux qui rêvent d'horizons lointains sont présentes les stations d'Andorre, de la vallée d'Aoste, du Piémont, d'Autriche, et, pour les globe-trotters, l'Argentine, la Roumanie et la Finlande offrent leurs cimes enneigées.

avant les grands exploits, remise en forme.

POUR RÉSERVATION IMMÉDIATE De très nombreuses formules de séjours classiques comprenant hébergement et remontées mécaniques sont proposées à la réservation immédiate par les stations, qui offrent également des idées encore plus insolites : monoski, surf des neiges, ski-voile, cascade, deltaplane... et,

#### ter, chaude et confortable, mais 7. SALON toujours élégante, et même les chérubins auront leurs défilés

UNE AMBIANCE DE MONTAGNE Mais, NEIGE ET MONTAGNE. ce sont aussi de nombreuses animations : spectacles de ski acrobatique mis au point par des champions canadiens, cours de ski de fond, rochers d'escalade, piste de ski alpin avec les moniteurs qui fâtent cette année leur quarantième anniversaire : les « pull-evers rouges a seront à la disposition des visiteurs pour initier au ski

pour skier « branchés ».

#### tions que l'on peut se poser. NEIGE ET MONTAGNE

Une station de montagne, Porte de Versailles, où s'informer, réserver, cet automne, dans une ambiance chaleureuse qui donnera un avant-goût du séjour prochain à la montagne.

et répondre à toutes les ques-





#### **CINEMA**

Les films marqués (\*) sont interdits aux oins de treize ans, (\*\*) aux moins de dix-

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) MERCREDI 16 OCTOBRE

16 h. Adaptation à l'écran des Miséra bles, de Victor Hugo : le Parden du forçat, de F. Lloyd; 19 h. Rétrospective Warner Bros (1950-1985) : Mon Grand, de R. Wise; 21 h, Hommage à L Bergman:

JEUDI 17 OCTOBRE

16 h, Adaptation à l'écran des Miséra bles, de Victor Hugo: les Misérables, de R. Boleslawski (v.o.): Rétrospective War-ner Bros (1950-1985): 19 h. le Chanteur de jazz, de M. Curtiz (v.o.); 21 h. Hom-mage à I. Bergman: Il pieut sur notre

VENDREDI 18 OCTOBRE VENDREDII à l'écran des Miséra-bles, de Victor Hugo: la Vic de Jean Val-jean, de L. Milestone (v.f.): Rétraspective Warner Bros (1950-1985): 19 h, la Chan-son du désert, de H. Bruce Hamberstone (v.o.).; 21 h, Hommage à L Bergman : Bateau pour les Indes (v.o.). SAMEDI 19 OCTOBRE

SAMEDI 19 OUTOMBE:

V. Hugo, œuvre adaptée à l'écran : les
Misérables : 15 h : l'Évadé du bagne, de
R. Freda + l' partie de Chasse à l'homme ;
17 h, Tempête sur Paris (2º partie) ; 19 h,
Rétrospective Warner Bros (1950-1985) ;
19 h, le Roi des ties, de 8. Haskin (v.o.) ;
21 h, Hommage à I. Bergman : Musique
dans les ténèbres (v.o.)

DIMANCHE 20 OCTOBRE le Fantôme de la rue Morgue, de R. Del Ruth (v.o.s.t.f.); 21 h, Hommage à l. Bergman: Ville portueire (v.o.). LUNDI 21 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

16 h. Adaptation à l'écran des Misérables, de Victor Hugo: les Misérables, de R. Hossein; 19 h 15, Rétrospective Warner Bros (1950-1985): la Chasse au gang, de A. de Toth (v.o.); 21 h. Hommage à L. Bergman: la Prison (v.o.).

BEAUBOURG (278-35-57) MERCREDI 16 OCTOBRE

7º Festival de Biarritz: 15 h, la Cour du pharaon, de J. Luis Garcia Sanchez (v.o., a.t. fr.); 17 h, Vivan los novios, de L. G. Berlanga (v.o., s.t. fr.); 19 h, Dix ans de cinéma français à redécouvrir: Touche pas à mon copain, de B. Bouthier.

COPENHAGUE

RELAIS BELLMAN 37, rue François-Is, 8

7, avenue d'Eylan, 16-

94, bd des Betignoiles

L'OREE DU BOS

RIVE GAUCHE

LA FERME DU PÉRIGORD

LA FERME DU PÉRIGORD

CHEZ FRANCOISE

, rue des Fossés-Saint-Marcel. 5

YVONNE

LE CHALUT

EL PICADOR

CHEZ DIEP 256-23-96 et 563-52-76 22, rue de Ponthieu, 55, rue P.-Charron, &

AU PETIT RICHE 770-68-68, 770-86-50 25, rue Le Peletier, 9 F. dim.

PALAIS DU TROCADÉRO 727-05-02

RAFFATIN ET HONORINE 354-22-21 16, bd St-Germain, 5 F. dim./kuzdi midi

CHATEAU DE LA CORNICHE (3) 093-21-24

**AU PIED DE COCHON** 

6, rue Coquillière - 236-11-75

LE PAMEUX RESTAURANT DES HALLES.

Un monument pantagraclique

de la vie nocturne parissenne.

itultres et fraits de mer toute l'amée.

723-54-42

Tous les jours

720-98-15

387-26-84 F. dim.

387-28-87

747-92-50 nc TLJ

705-49-03

DESSIRIER 7.1.j. 227-82-14
Pereiro
LE SPÉCIALISTE DE L'HUITRE
POISSONS, SPÉCIALITÉS, GRILLADES.

valides, 7 F. dim. star et lundi

JEUDI 17 OCTOBRE

7º Festival de Biarritz : 15 h, la Carabine nationale, de L. G. Berlanga (v.o., a.t. fr.); 17 h, Patrimoine national, de L. G. Berlanga (v.o., s.-t. fr.); 19 h. Dix ans de ci-néma français à redécouvrir : M. Albert, de

**VENDREDI 18 OCTOBRE** 

15 h, Chacun son alibi, de M. Camerini (v.o., s.-L. fr.), 17 h, Chérie recommençons, de S. Donen (v.o.); 19 h, Dix ans de ci-néma français à redécouvir : la Coupe à 10 francs, de P. Condroyer. SAMEDI 19 OCTOBRE

15 b. L'Ardente Gitane, de N. Ray, (v.f.); 17 h., Alfie le dragneur, de L. Gilbert (v.o., s.-t. fr.); 19 h. Dix ans de ginéme français à redécouvrir : Mes petites amoureuses, de J. Eustache; 21 h., 7-Festival de Biarritz : la Vaquilla, de L. G. Berlangs (v.o. s.-t. fr.) langa (v.o., s.-t. fr.) DIMANCHE 29 OCTOBRE

15 h, Cria cuervos, de C. Saura (v.o., a.4. fr.); 17 h, le Crime de M. Lange, de J. Renoir; 19 h, Dix ans de cinéma français à redécouvrir : le Petit Marcel, de J. Pansteu; 21 h, Ce n'est qu'un au revoir, de J. Ford (v.o.) LUNDI 21 OCTOBRE 15 h. Comment tuer un oucle à héritage, de N. Patrick (v.o., s.t. fr.); 17 h. Com-ment faire partie de l'orchestre? de H. Carlsen (v.o., s.t. fr.); 19 h. Dix ans de cinéma français à redécouvrir: l'Italien des

roses, de C. Man MARDI 22 OCTOBRE

Les exclusivités

ALAMO BAY (A., v.o.): Forum Orient-Express, 1= (233-42-26); Quintette, 5-(633-79-38); Monte-Carlo, 8- (225-09-83); Parrassiers, 14- (320-30-19). -V.f.: Français, 9- (770-33-88).

AMADEUS (A., v.o.): Vendôme, 2 (742-97-52): Panthéon (Hsp), 5 (354-15-04); Lucernaire, 6 (544-57-34); George-V, 8 (562-41-46). LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE (A., v.f.): Français, 9 (770-33-88); Montparmaste Pathé, 14 (320-

BABY (A., v.f.) : Napoléon, 17 (267-LE BAISER DE LA FEMME ARAI-GNÉE (Brés., v.o.) : Stadio Cajas, 5-(359-89-22).

BRDY (A., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38) ; Elysées Lincoln, 8 (359-36-14) ; Espace Gaîté, 14 (327-95-94). LES BOURLINGUEURS (A., v.f.):
Paramount Opera, 9 (742-56-31; Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40). mount Monaparasses, 14 (333-90-40).

BRAS DE FER (Fr.): Gaumont-Halles,
1\* (297-49-70); Berlitz, 2\* (742-60-33);
Clany-Palace, 5\* (354-07-76); Ambassade, 8\* (359-19-08); Biarritz, mor., jea.,
8\* (562-20-40); Miramar, 14\* (320-

OTRE TABLE

nnce musicale a Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J... H. : ouvert jasqu'à... heures

De midi à 22 h 30. Spécialités DANOISES et SCANDINAVES, bors-d'œuvre danois.

Josep 3 22 h 30. Cadre élégant et confortable. Saile climatisée. Cuisine française traditionneille. Les RAVIOLES DU ROYANS. Sole aux conrectes. FILET A L'ESTRAGON. Gâteau de jour.

Son étonnant mens à 185 F service compris. Vins de Loire. Décor 1880. Salous de 6 à 50 personnes. Déjeuners, diners, soupers de 19 h 30 à 0 h 15. Parking Drouot.

Gastronomie chinoise raffinée et traditionnelle, dans un décor featré. Cuisine faite par le patron. Service et livraison à domicile. Plats à emporter. Air conditionné.

VIRILLE CUISINE FRANÇAISE. Diverses spécialités. Carte, environ 200 F. Fermé vendredi soir et samedi. Ouvert dimanche. DINERS AUX CHANDELLES.

SPÉCIALITÉS POISSONS, FRUITS DE MER (lumires à emporter). Losp grillé, Bouillabaisse, Délice du chef Loic. Means 150 F. Jusqu'à 22 h 30 (repas d'affaires).

Déj., diner j. 22 h 30. SPÉC. ESPAGNOLES et FRANÇAISES. Zarzueia, gambas bacalao, calamares tinta. Environ 135 F. Formule à 79,80 F s.n.c. avec spécialités

Restaurant, jardin, déjenner : mean, carte gastronomique 170 et 210 F s.n.c. Jendi, vendredi, samedi, dîners dansants. Orchestre Jean Sala, Jean Ludow, Poivre et Sel. Séminaires, banquets, réceptions de 10 à 800 personnes. Parking.

Francine vous propose, à midi, son mem à 91,50 F «d'un excellent rapport qualité/prix» et, le soir, une cuisine simple et imaginative dans en cadre cheleureux. P.M.R. : 180 F.

DÉJEUNERS D'AFFAIRES, DINERS. Commandes prises jusqu'à minuit.

DÉJEUNERS D'AFFAIRES, DINERS. Commandes prises jasqu'à minuit. Tél.: 331-69-20. FERMÉ DIMANCHE. Parking gravait. Salon.

C'est votre fête, aujourd'uni, Madame, ou vous, Monsieur? Valable toute l'année, FRANÇOISE vous offre gracieusement, pour commencer votre repas, son foie gras frais maison. Meun à 35 F s.n.c. Parking privé face an n° 2, rue Faber.

Daza son panorama exceptionnel. Nouvelle selle à manger sur ternase suspendue. Bar. Fumoir. Gothers. Salon des Impressionnistes, de MONET à RENOIR, de Greeny à Rolleboise.

CHARLOT, « ROM DES CHARALLAES »

12. place Clichy - 874-49-64
Accueil jusqu'à 2 h du matin
GOUTEZ L'AIR DU LARGE TOUTE L'ANNÉE
DANS CE RESTAURANT VOUÉ À TOUTES LES
SPÉCIALITÉS DE LA MER. L'UNE DES
METILETES DE LA MER. L'UNE DES

METILEURES BOUTLLABASSES DE PARIS

**ENVIRONS DE PARIS** 

LA MAISON D'ALSACE

39, Champs-Elysées - 359-44-24

·L'AMBASSADE GASTRONOMIQUE D'ALSACE.

Vous y dégusterez des fruits de mer

de toute première fraîcheur.

La brasserie du Tout-Paris.

MIGNON DE RENNE CANARD SALÉ FESTIVAL DE SAUMON.

Nouvelles spécialités thafiandaises, dans le quartier des Champs-Élysées. chinoise, vietnamienne. Dans un nouvean décor. AIR CONDITIONNÉ.

**CE SOIR** 

DINERS

SOUPERS APRÈS MINUIT

LES RESTAURANTS DE LA NUIT

**OUVERTS MÊME LE JOUR** 

LE GRAND CAFÉ

4. bd des Capucines - 742-75-77

LE RESTAURANT DE LA MER DE L'OPÉRA.

La fraicheur des poissons. La finesse des cuissons. Magnifique banc d'huîtres.

Époustoullant décor-spectacle 1900.

89-52) ; Gaumont Convention, 15: (828-

BRAZIL (Brit., v.o.) : Parmassiess, 14 (320-30-19). BREAKFAST CLUB (A., v.A.) : George V, 8 (562-41-46).

LA CHAIR ET LE SANG (A., v.o.) (\*):
Forum, 1\* (297-53-74); UGC Danton,
6\* (225-10-30); UGC Ermitage, 8\* (56316-16); George V, 8\* (562-41-46); Parnassions, 14\* (320-30-19). — V.f.; Rex. 2 (236-83-93); UGC Montparnasse, 6 (574-94-94); Français, 9 (770-33-88); UGC Gare de Lyun, 12 (343-01-59); Fauvette, 13 (331-56-86); Images, 18 (522-47-94).

CHOOSE ME (A., v.o.) : Epéc de Bois, 5º (337-57-47) ; Riaito, 19º (607-87-61). CHRONOS (Fr.-A.) : La Géode, 19 (245-66-00).

COTTON CLUB (A., v.o.): Cinoches, 6º (633-10-82); Boite à films, 17º (622-DANCE WITH A STRANGER (Brit.

v.o.): UGC Danton, 6 (225-10-30); UGC Rotonde, 8 (574-94-94); UGC Marbeul, 8 (561-94-95). Marbeuf, 8' (561-94-95).

DANGEREUSEMENT VOTRE (A., v.o.): Saint-Michel, 5- (326-79-17);
Paramount-Odéon, 6- (325-59-83);
George V, 8- (562-41-46): Marigman, 8- (359-92-82); Normandie, 8- (563-16-16). - V.f.: Rex, 2- (236-83-93);
Paramount Opéra, 9- (742-56-31);
Montparmasse Pathé, 14- (320-12-06);
Gaumont Sud, 14- (327-84-50); Paramount Maillet, 17- (758-24-24); Images, 18- (522-47-94).

LA DÉCHIRUPE (A., v.f.): Carbert

LA DÉCHIRURE (A., v.f.) : Opéra Night, 2 (296-62-56). DUST (Fr.Beig.) (\*): Forum Orient-Express, 1st (233-42-26); Quintette, 5-(633-79-38).

EMMANUELLE IV (\*\*) : Géorge-V, 8- (562-41-46). ESCALIER C (Fr.): Cinoches Saint-Germain, 6 (633-10-82); Ambassade, 8 (359-19-08); Paramount Montparnasse,

14 (335-30-40). L'ÉVEILLE DU PONT DE L'ALMA

LA FEMME PERVERTIE (It., v.f.)
(\*\*): Mazéville, 9 (770-72-86); Ritz,
19 (606-58-60). ELLE A PASSÉ TANT D'HEURES SOUS LES SUNLIGHTS (Fr.): Bone-parte, 6 (326-12-12); Olympic Entre-pot, 14 (543-99-41).

LA FORET D'ÉMERAUDE (A., v.o.):
George-V, 8\* (562-41-46). — V.f.: Capri,
2\* (508-11-69); Gahé Boulevard, 2\*
(233-67-06); Républic Cinéma, 11\*
(805-51-33); Paramount Montparnasse, 14 (335-30-40).

GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR-ZAN, SEIGNEUR DES SINGES (Arg., v.f.): Opéra Night, 2 (296-62-56).

RIVE DROITE

L'HOMME AU CHAPEAU DE SOIE (Fr.) : Latina, # (278-47-86).

HURLEVENT (Fr.): Ciné Beaubourg, 3-(271-52-36); UGC Danton, 6- (225-10-30); Ambessade, 3- (359-19-08); Parnassicus, 14- (335-21-21). LES JOURS ET LES NUITS DE CHINA BLUE (A., v.o.) (\*\*): Studio Galande (h. sp.), 5 (354-72-71); UGC Marbenf, 8 (561-94-95).

\*\*LEGEND (A., v.o.) : Marbenf, 8 (561-94-95) ; Espace Galté, 14 (327-95-94). - V.f. : Arcades, 2 (233-54-58).

LIFEFORCE (A., v.o.) (\*): Ermitage, 3\* (563-16-16). – V.f.; Rex, 2\* (236-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (574-94-94); UGC Boulevard, 9\* (574-95-40); Paris Ciné, 10\* (770-21-71); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44).

MAD MAX AU-DELA DU DOME DU MAD MAX AU-DELA DU DOME DU TONNERRE (A., v.o.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); UGC Odéon, 6\* (225-10-30): Paramonat Odéon, 6\* (325-59-83); Marignan, 8\* (359-92-82); Pablicis Champa-Elysées, 8\* (720-76-23); UGC Normandie, 8\* (563-16-16); Parmessiens, 14\* (335-21-21). — V.f.: Rex, 2\* (236-83-93); Brotagne, 6\* (222-57-97); Paramount Opén, 9\* (742-56-31); Fauvette, 12\* (331-56-86); Mistral, 14\* (339-52-43); Montparmasse Pathé, 14\* (320-12-06); UGC Convention, 15\* (574-93-40); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01).

LE MARIAGE DU SIÈCLE (Fr.) : Gan-E MARIAGE DU SIÈCLE (Fr.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70): Richelieu, 2st (233-56-70): Impérial. 2st (742-72-52); Chuny Palace, 5st (354-07-76); Paramount Odéon, 6st (325-58-83); Coline, 8st (359-29-46); George V, 8st (562-41-46); Saint-Lazare Pasquier, 8st (387-35-43): Paramount Opéra, 9st (742-56-31); Bastille, 1st (307-54-40); Athéna, 12st (343-04-67); UGC Gare de Lyun, 12st (343-04-(343-04-67): UGC Gare de Lyun, 12-(343-01-59); Fauvette, 13\* (331-60-74); Paramount Galazie, 13\* (580-18-03); Miramar, 14\* (320-89-52); Mis-tral, 14\* (539-52-43); Paramount Montparnasse, 14\* (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Murat, 16\* (651-99-75); Para-mount Maillot, 17\* (758-24-24); Parhé Wepler, 18\* (522-46-01); Gambetta, 20\* (636-10-96).

LE MYSTÈRE ALEXINA (Fr.): Studio de la Harpe, 5 (634-25-52). LE NEVEU DE BEETHOVEN (Fr.-AIL,

v. angl.): Epéc de bois, 5º (337-57-47).

LA NUIT PORTE JARRETELLES (Pr.) (\*): Denfert, 14 (321-41-01).

NO MAN'S LAND (Fr. sais.): 14 Juillet

NOTRE MARIAGE (Fr.-Port.) : Denfert,

14° (321-41-01).

ON NE MEURT QUE DEUX FOSS (Fr.): Rex, 2° (236-83-93); Cné Beaubourg, 3° (271-52-36); UGC Montparnasse, 6° (574-94-94); UGC Odéon, 6° (225-10-30); Marignan, 3° (359-92-82); Saint-Lazare Pasquier, 3° (387-35-43); UGC Biarritz, 8° (562-20-40); UGC Boulevard, 9° (574-95-40); Nation, 12° (343-00-67); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-59); Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); Bienventie Montparnasse, 15° (544-25-02); 14 Juillet Beaugrunelle, 15° (575-97-79); UGC Convention, 15° (574-93-40); Murat, 16° (651-99-75); Paramount Maillet, 17° (758-24-24); Images, 13° (522-47-94); Socrétan, 19° (241-77-99).

ORINOKO (Ven.): Utopia Champollion. PALE RIDER (A., v.o.): Paramount City, 8 (562-45-76). — V.f.: Paramount Opera, 9 (742-56-31).

PARIS, TEXAS (A., v.o.) : UGC Marzuf, 8\* (561-<del>94-9</del>5). PAROLE DE FLIC (Fr.) (\*) : UGC Boslovard, 9 (574-95-40).

PERFECT (A., v.o.): Publicis Matignon, 8' (359-31-97). — V.f.: UGC Boulevard, 9' (574-95-40).

POLICE (Fr.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Berlitz, 2: (742-60-33); Riche-licu, 2: (233-56-70); Bretagne, 6: (222-57-97); Hautefcuille, 6: (633-79-38); Ambassade, 8: (359-19-08).

Ambassade, # (359-19-08).

PORC ROYAL (Brit., v.o.): Ciné Beanbourg, 3\* (271-52-36); Reflet Médicis,
5\* (633-25-97); UGC Biarritz, 8\* (56220-40); UGC Rotonde, 6\* (574-94-94);
UGC Champs-Elysées mer., jeu., 8\* (562-20-40); Action La Fayette, 9\* (329-79-89)).

PROFS (Fr.): Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Rex. 2= (236-83-93); UGC Odéon, 6= (225-10-30); George V, 8= (562-41-46); Biarritz, 8= (562-

20-40); Français, 9 (770-33-88); UGC Gobelius, 13 (336-23-44); Gammont (335-23-4); Catalous Sud, 14 (327-84-50); Parmassicus, 14 (335-21-21); Montparnos, 14 (327-52-37); UGC Convention, 15 (574-93-40); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99)); Tourelles, 20 (264-51-98)

20 (364-51-98). 20° (364-51-98).

LE & POUVOIR (Fr.): Forum, 1st (297-53-74); Ren. 2st (236-83-93); Impérial, 2st (742-72-52); Saint-Michel, 5st (326-79-17); UGC Odéon, 6st (225-10-30); UGC Rotonde; 6st (574-94-94); UGC Biarritz, 8st (552-20-40); Marigann, 8st (359-92-82); Nation, 12st (343-04-67); Fauvette, 13st (331-60-74); Mistral, 1st (320-12-06); Convention Saint-Charles, 15st (579-33-00); 14 Juillet Beaugrenelle, 15st (575-79-79); Pathé Clichy, 18st (522-46-01).

RAN (Jap., vo.): Gaumont Halles, 1st

(\$22-48-01);

RAN (Jsp., v.o.): Gzumont Halles, 1e (297-49-70); Hautafenille, 6e (633-79-38); Le Saint-Germain-des-Prés, 6e (222-87-23); Pagode, 7e (705-12-15); Gsumont Champs-Elysées, 8e (359-92-82); 14 Juillet Bastille, 11e (357-90-81); 14 Juillet Bastille, 11° (357-90-81); Escurial Panorama, 13° (707-28-04); PLM Saint-Jacques, 14° (589-68-42); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (579-33-00); Bienvende Montparnasse, 15° (544-25-02). – V.f.; Berlitz, 2° (742-60-33); Richelien, 2° (233-56-70); Impérial, 2° (742-73-52); Fauvette, 13° (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14° (320-12-06); Gaumont Convention, 15° 828-42-71; Pathé Cilichy, 13° (572-(828-42-27); Pathé Clichy, 18 (522-

46-01).

RASPOUTINE, L'AGONIE (Sov., v.a.):

Pantiéon, 5 (354-15-04); Cosmos, 6 (544-28-80). – V.I.: Paramount Marivaux, 2 (296-80-40).

vaux, 2\* (296-80-40).

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT (A., v.o.): Forum Orient
Express, 1\* (233-42-26); Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36); Studio de la
Harpe, 5\* (634-25-52); UGC Dennon, 6\*
(225-10-30): Biarrinz, 8\* (562-20-40);
Colinée, 8\* (359-29-46); 14 Juillet Beatille, 11\* (357-90-81); Escurial, 13\*
(707-28-04); UGC Gobelins, 13\* (33623-44); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\*
(575-79-79); Gammont Convention, 15\*
(828-42-27). - V.f.: Berlitz, 2\* (74260-33); Montpernos, 14\* (327-52-37).

LES. RIPOUX (Fr.): Convi. 2\* (508-LES RIPOUX (Fr.) : Capri, 2 (508-11-69); Lucernaire, 6 (544-57-34); Ermitage, 2 (563-16-16).

LE ROI DAVID (A., vo.): Paramount Mercury, & (562-75-90). — V.f.: Paramount Opera, 9 (742-56-31); Bastille, 11 (307-54-40); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Paramount Montparnesse, 14 (335-30-40); Images, 18 (522-47-94).

47-94).

LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A., v.o.): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Ambassade, 8\* (359-19-08). — V.f.: Paramount Marivanz, 2\* (296-80-40).

LA ROUTE DES INDES (A. v.o.) : SHOAH (Fr.): Olympic, 14 (544-43-14).
STOP MAKING SENSE (A., v.o.):
Escurial Panorama, 13 (707-28-04)

STRANGER KISS (A. v.o.) : Cinoches, 6 (633-10-82) ; Calypso, 17 (380-30-11). STRANGER THAN PARADISE (A., v.o.): Epéc de Bois, 5 (337-57-47).

SUBWAY (Fr.): Saint-Germain Village, 5 (633-63-20); Studio Galande (h. sp.) 5 (354-72-71). TERMINATOR (A., v.f.) : Arcades, 2

(233-54-58). THE SHOP AROUND THE CORNER (A., v.o.) : Action Christine, 6 (329-11-30) ; Mac Mahon, 17 (380-24-81). TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Fr.): Forum, 1" (297-53-74); Riche-lieu, 2" (233-56-70); Hantefeville, 6" (633-79-38); Publicis Saint-Germain, 6" (633-79-38); Publicas Saint-Germain, 6-(222-72-80); Ambassade, 8- (359-19-08); George V, 3- (562-41-46); Français, 9- (770-33-88); Athéna, 12-(343-06-65); UGC Gare de Lyon, 12-(343-01-59); Fauvette, 13- (331-60-74); Mistral, 14- (339-52-43); Montannos. 14- (327-52-37). Permestica-60-74); Mistral, 14 (539-52-43); Mont-parnos, 14 (327-52-37); Parassiens, 14 (335-21-21); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15 (575-33-00); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Mayfair, 16 (525-27-06); Pathé Cichy, 18 (522-46-01); Gambetta, 20 (636-10-96).

WITNESS (A., v.o.): Quintette, 5- (633-79-38); George-V, 8- (562-41-46). — V.f.: Montparnos, 14- (327-52-37). Les festivals

LES FILMS NOUVEAUX

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ, film français de Jean-Michel Mongredien : Latina, 4 (278-47.86).

MALOMBRA (\*\*), film italien de Bruno Gabarro, vf: Paramount Marivenz, 2 (296-80-40); Para-mount Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount Montparnesse, 14 (335-30-40); Paramount Orléans, 14 (540-45-91). EMPTY QUARTER, UNE FEMIME

EN AFRIQUE, film français de Raymond Depardon : Ciné Bean-bonrg, 3º (271-52-36); Saint-André-des-Arts, 6º (326-48-18); Elysées Lincoln, 3º (359-36-14); Parnassieus, 14º (335-21-21).

Parassiens, 14 (335-21-21).
FUREUR SAUVAGE, film américain de Arthur Davis, v.f.: Paramount City, 8 (562-45-76); Paramount Gobelins, 13 (707-12-28); Paramount Montparasse, 14 (335-30-40); Paramount Orléans, 14 (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00). ORFEO, film franco-italien de Claude Gorata : UGC Champs-Elysées, 8

ORFEO, film franco-italian de Ciande Goretta: UGC Champs-Hysées, 8 (562-20-40).

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES, film yougalave d'Emir Kusturica, V.O.: Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Berlitz, 2-(742-60-33); Trois Luxembourg, 3-(633-97-77); Saint-Germain Huchette, 5= (633-63-20); Saint-André-des-Arts, 6= (326-80-25); Pagode, 7= (705-12-15); Colinée, 8= (359-29-46); Publicis Champs-Elysées, 8= (720-76-23); 14 Juillet Bastille, 11= (357-90-81); Olympic Entrepôt, 14= (543-99-41); 14 Juil-let Beaugrenelle (575-79-79). -V.f.: Richelien, 2= (233-56-70); Saint-Lazare Pasquier, 8= (387-35-43); Gamour Sud, 14= (327-84-50); Miramar, 14= (320-89-52); Gaumont Convention, 15= (828-

42-27); Victor Hugo, 16 (727-49-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

CINÉMA ANGLAIS « LE COME. BACK? » (v.o.), Olympic-Marylin, 14. (543-99-41), mer. : Travall an noir ; jen. :

(nouvelle version infefite), d'Eric von Stroheim: Reflet Logos, 5 (354-42-34); 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); Reflet Balzac, 8 (551-10-60); 14 Juillet Bastille, 11 (357-40-81) (357-90-81)

QUE LA VÉRITÉ EST AMÉRE, film français de Alain Bruset : Action Christine, 6 (329-11-30)

film français de Alain Brunset:
Action Christine, 6° (329-11-30).

RAMBO II. film américain de George
P. Cosmatos, V.O.: Forum, 1\*\* (29753-74); Chné Beauhourg, 3° (27152-36); Hautefeuille, 6° (63379-38); Paramount Gdéon, 6°
(325-59-83); Marignan; 3° (35992-82); Paramount City, 8° (56245-76); UGC Normandie, 3° (56316-16); Parnassiens, 14°
(320-30-19); Kimopanorama, 15°
(306-50-50); Murat, 16° (65199-75). – V.I.: Grand Rex, 2° (22683-93); UGC Montparassec, 6°
(574-94-94); Marignan, 3° (35997-82); Paramount Opéra, 9° (74256-31); UGC Boulevard, 9° (57495-40); Bestille, 11° (307-54-40);
Nation, 12° (343-04-67); UGC
Gare de Lyon, 12° (343-01-59);
Paramount Gálacie, 13° (58018-03); UGC Gobelins, 13° (33623-44); Gaumout Sud, 14° (32784-50); Montparassec Pathé, 14°
(320-12-06); Convention SaintCharles, 15° (579-33-00); UGC
Convention; 19° (574-93-40); Paramount Maillot, 17° (758-24-24);
Parhé Wepler, 18° (522-46-01);
Secrétas, 19° (246-77-99); Gambetta, 20° (636-10-96).

DEUKEPME FESTIVAL DU FILM

DEUXIÈME FESTIVAL DU FILM ARMÉNIEN. Pusicurs films iné-dits, V.O.: Studie 43, 9 (770-63-40). (Voir rabrique EESTI-

le Solitade du conseur de fond ; ven : Family Life; sem. : Tom Jones; dim. : Regards et sostires; len. : Another Com-

try; mar.: Guerre fruide.

FESTIVAL DU FILM ARMÉNIEN
(v.o.), Stadio 43, 9 (770-63-40), mer.
18 h: les Chevann de feu; 20 h: le Triangle; mer. 22 h et jeu. 20 h: le Source;
jeu. 22 h: le Triangle; ven. 18 h: Voi
estre rêve et réalité; 20 h: Boujour c'est
moi; 22 h: Chor et Charchor; sam.
15 h: le Signe de Zorro; 18 h: les Chevann de feu: 20 h: Chor et Chorchor. wast de fen; 20 h : Chor et Chorchor; 22 h : America America; dim. 16 h : Pharaon; 20 h : Arènes sangiantes; 22 h : la Prime; lim. 18 h : Mère Jeanne Pharaon; 20 h : Arènes sangiantes; 22 h : h Prime; hm. 18 h : Môre Jeanne des Anges; 20 h : h Protecteus de Sulchami; 22 h : Termite; mir. 18 h : Amonteux volontaires; 20 h : Armônie 1900 - Naspet; 22 h : Sayat nova ; mer. 18 h 10 : h Fismode du Soleil - le Soldat et PEléghant; 20 h 10 : Nons - Notre siècle; 22 h 10 : Sans retour possible; jen. 18 h 10 : Au début - Nanouss; 20 h 10 : la Fismode du Soleil - le Soldat et PEléghant; 22 h 10 : Nous - Notre siècle; jen. 18 h 10 : Nous (v.o.) - Notre siècle; ven. 18 h 10 : Bonjour c'est moi; 20 h 10 : Nous (v.o.) - Notre siècle; ven. 18 h 10 : Bonjour c'est moi; 20 h 10 : Nous - Notre siècle; 22 h 10 : Au début - Namous; sam. 15 h 10 : Nous - Notre siècle; 18 h 10 : Pepo; 20 h 10 : Sous les marailles de la ville morte - Soleil d'autonne; 22 h 10 : Colombes et Avedis (v.f.) - les Cinq Sosan - Panadjamv Hovastanian; dim. 15 h 10 : Nous - Notre siècle; 18 h 10 : Pepo; 20 h 10 : Sous les marailles de la ville morte - Soleil d'autonne; 22 h 10 : Un beteau dans le mair - Que sont mes camarades devenus ?; hm. 18 h 10 : Un beteau dans le mair - Madins - Que sont mes camarades devenus ?; hm. 18 h 10 : Un beteau dans le mair - Nate sont mes camarades devenus ?; hm. 18 h 10 : Un beteau dans le mair - Nate sont mes camarades devenus ?; 20 h 10 : Sons retour; 22 h 10 : Pepo. CAENÉ, Champo, 5 (354-51-60) : Hôtel du Nord : Drôle de drame.

C21 280

Club d

S. Statement and S. S. Saffey

· Barr, gereichten Strategy 2 1 2 2 2

A AF TENE

DALL TO MAY

A DIRECTOR OF PARIS

1 100 and the second

P L'M' ARG WAR MAN

B LA SER COME CONTRACT

BANG SEE STORE

\$ MARINE 2 - 475 - 1200

I MEL TE PLOSE OF PROPER

O MODALETT, M. Falling WATER T 9 PR --

I . Add to the second second

STATE SEE SECTION

Market State

STATE AND ARREST

SART OF STREET OF

Total of the same

TACA TO SAME THE

i a la granda . . . .

way 15 to year ## 1

CARNÉ, Champo, 5º (354-51-60) : Hôtel de Nord ; Drôle de drame. CNO FILMS POUR LE PRIX D'UN (y.o.), Studio Bertrand, 7 (783-64-66), 14 h.: Zingfeid Follies; 16 h.: Quand la ville dort; 18 h.: Mogambo; 20 h.: la Ronde de l'aube; 22 h.: POmbre d'un doute

M. DURAS, Denfert, 14 (321-41-01), hm. 16 h : le Navire Night ; jen. 12 h : Auré-fia Steiner ; jen. 17 h 20, mar. 17 h 40 : India Song.

India Song.

I/ÉTÉ D'EASTWOOD (v.o.), Action
Rive Cauche, 5 (329-44-0), mer.:
Brosco Billy; jen.: Un frinton dans la
muit; ven.: L'imspecteur ne renonce
jamais; sam.: l'Homme des hautes
plaines; dim.: Magnum force; lan.:
Doux, dur dingue; mar.: Ça va cogner.

GARREL, Olympic-Entrepôt, 14 (54399-41): mer.: le Lit de la vierge; jen.:
l'Enfant secret; ven., dim.: les Hautes
Solitodes; sam.: les Enfants désacordés
- Droit de visite - Marie pour mémoire;
lan.: Athanor - la Cicatrice inférieure; le
Lit de la vierge.

HUMOUR ANGLAIS (v.o.), Action-La

HUMOUR ANGLAIS (v.o.), Action-La Fayette, 9 (329-79-89), mer., sam.: Noblesse oblige; jeu., dim.: Whisky à gogo; ven.: De l'or en barre; lun.: Tueur de dames; mar.: l'Homme au complet blanc.

blanc.

INSOLITES A PARIS (v.o.), Utopia, 5(326-84-65), 14 h 20 et 20 h 20 : Maria's
Loves; 16 h 20 et 22 h 20 : la Fièvre au
corps; 18 h 20 : The Mafu Cage.

II, 14 h et 22 h 10 : Tess; 16 h 30 : Servante et maltresse; 18 h 30 : Orincko;
20 li 10 : Allemagne mére blafarde.

20 h 10: Allemagne märe blafarde.

KUROSAWA (v.o.), Saimt-Lambert, 15(532-91-68), mer. 18 h 30, ven. 16 h 30:
Derson Ouzala; dim., mar. 18 h 30:
Dode's Caden; + 14-Juillet Parnasse, 6(326-58-00) (v.o.), mer., mar. 17 dijot;
jen.: Scandale; ven., hun.: Rashomou;
sam.: la Légende de grand judo; dim.:
les Bar-Frands.

NUIT INTERNATIONALE DU DES-SIN ANIME ET DU FILM D'ANI-MATION (v.o.), Escurial, 13º (707-28-04), van 0 h 45.

PROMOTION DU CINÉMA (v.o.), Sta-dio 28, 13 (606-36-07), mer.: Stricto-ment personnel; jos.: la Vie passionnée de Vincent Van Gogh; ven.: Parole de flic; stm.: Breakfast Club; dim., mar.: Birdy.

E. ROHMER, Républic Cinéms, 11 (805-51-33), jeu 12 h : la Marquise d'O ; mar. 12 h : la Collectionneuse : sam 10 h de 31-33, jen. 12 h: h: Marquise d'O: mar.
12 h: la Collectionneure; sem. 10 h d0:
la Carrière de Suzanne - la Boulangère de
Moncesa; dim. 12 h: la Femme de
Pariateur; + Denfert, 14 (321-41-01),
mar. 15 h 50: les Nuits de la pleine lune;
sam. 12 h: le Beau Mariage; sam.
13 h: 50: Perceval le Gallois; dim.
12 h: 30: Perceval le Gallois; dim.
12 h: 30: Perceval de Gallois; dim.
12 h: 30: Perceval de Gallois; dim.

RUSS MEYER (v.a.), Ciné-Beaubourg, 3-(271-52-36): ven. 0 h 15: Hollywood Vissim (\*\*); ven. 0 h 10: Megavinens (\*\*); ven. 0 h 20: Fester Pussycat Kili Kill (\*\*).

TER AVERY (v.o.), Actions Ecoles, S. (325-72-07): Barnabé le Roufleur; Billy la Pringale; le Cirque des paces; Cocorico; Drôje de canari; Droopy conquérant; Droopy milliomaire; Droopy scout modèle; Bairs chien et loap; Méficavous cocottes; Pygmée demi-portion; Rien as sert de tricher; Tross Petits Cabots.

WELLES (v.o.), Républic-Cinéma, 11° (805-51-33), sam., hm., 12 h : Filming Othello; + Denfert, 14° (321-41-01), mer., jez., vez., sam., hm., 19 h 30, dim. 15 h 40 : Othello.



ولد اون الآمل

RADIO-TÉLÉVISION

#### MUSIQUE

#### Les concerts

MERCREDI 16 OCTOBRE Saile Playel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. : M. Tang (Weber, Rachmanisov, Sibelius).

Saffe Gaveau, 20 h 30 : R. Magill, (Chopin, Zarobski, Magia). Eglise Saint-Médard, 21 h : Orchestre de chambre Vuillermoz (Rameau, Mezart,

Eglise Saint-Louis on File, 20 h 45 : Ch. Schneider, G. Fumet (Vivaldi,

JEUDI 17 OCTOBRE Salle Pieșel, 20 h 30 : voir le 16. Saffe Gaveau, 20 h 30 : Quatnor Rosa-monde (Mozart, Bartok, Schubert).

monoc (Mozari, Burton, Schuberi).
Institut nicriandaia, 20 h 30 : R. Van der
Meer, Ch. Pfeiler, R. Janesa.
Sainto-Chapelle, 20 h 45 : Busomble Orgamum de Paris, dir. : M. Perez. Salle A.-Marchal, 20 h 45 : B. Vinson, L. Finn, F. Mage (Schwann, Brahms). Eglise Saint-Eastache, 20 h 30 : Orchestre et chœur de la chapelle royale, dir. : Ph. Herroweghe (Bach). Thélitre de la Bastille, 22 h 30 ; W. Mer-teur.

Egiise Saint-Louis-en-File, 20 h 45 : voir le

VENDREDI 18 OCTOBRE Théâtre de la Bastille, 22 h 30 : voir le 17. Théitre de la Bastille, 22 h 30 : voir le 17.

Saile Gavessa, 20 h 30 : B. Lapiante,
C. Brilli (Gounod, Duparc, Poulenc...).

Centre Bioendorfer, 20 h 30 : M. FayeMora (Chopin, Linzi, Debussy...).

Théitre de la Ranalanance, 18 h 30 :
J.-Ph. Audoli, C. Cormot, F. Bordenave,
Ph. Lenoir (Mozart).

Egine Saint-Julien-le-Passve, 20 h 30 :
Ensemble G. Binchols, dir. : D. Vellard.

Hâtel de Conlances. 20 h 30 : D. Leoron

Saile Gavesa, 17 h 30 : L. et N. Wright,
L. de Carbonel, L. Vercambe, Orchestre
de chambre de Versailles, dir. : B. Wahl.

Egine des Hillettes, 17 h : R. Pasquior
(Bach).

Centre d'Assas, 16 h 45 : orchestres
d'eufants, dir. : D. Bartaire (Brahms,
Haydo, Choisy).

Mante Caravaniet, 15 h 30 : C. Roca (de
Visée, Coste, Carlevaro...).

Egilee Saint-Gairial, 15 h 45 : P.-M. Pin-

Hôtel de Coulanges, 20 h 30 : D. Leprou (Chopin, Linzt). Thistre de Paris, 18 h 30 : Rasemble vocal

da Camera Koret (Mendelssohn, Schulz).

#### SAMEDI 19 OCTOBRE

Centre Büsendorfer, 18 h 30 : E. Moussier (Haydn, Mendelssohn, Chopin...) : Thillitre de la Bastille, 22 h 30 : voir le 17.

Thélètre de la Bastille, 22 h 30 : voir le 17.

Sainte-Chapelle, 18 h 30 : Chour grégoriou de Paris, dir. F. Polgar.

Radio-France, grand auditorium, 18 h :
Nouvel Orchestre philhermonique, dir. :
R. Albert (Drogoz, Keikel, Trojahn).

Saile Pleyel, 20 h 30 : Ensemble orchestral
de Paris, dir. : J.-P. Wallez (Vivaldi,
Turina, Rodrigo).

Egilee Saint-Merri, 21 h : J. Erdos.

Thélètre des Chausse-Elvasies, 20 h : Les

Thélite des Chemps-Elysies, 20 h : Les Arts florissents, chouse de l'université Paris-Sorbonne, dir. : W. Christie (Bach).

(naca).

18 Théâtre, 16 h 30 : Cl. Villevicille, P. Bouyer (Widerkor, Carlo, Yvor...).

Saile A. Marchell, 17 h: S. Fukuda; M. Sadanowsky, (Bach, Scarlatti, Maldonado...).

DEMANCHE 20 OCTOBRE

Thildre du Roud-Point, 10 h 45: M. Portal, quatuor Melos (Schumann, Brahms).

Egite Scint-Merri, 16 h: Ch. Delafontaine, M. Jordan (Martin, Fritz...).

Salle Pleyel, 17 h 45: Orchestre des concerts Lamoureux (Wagner).

Thiltre de la Bastille, 22 h 30: voir le 17. Salle Gavesa, 17 h 30 : L. et N. Wright, L. de Carbonel, L. Vercambe, Orchestre de chambre de Versailles, dir. : B. Wahl.

Musée Caranyalet, 15 h 30 : C. Roca (de Visée, Coste, Carlevaro...).

Eglice Saint-Gabriel, 15 h 45 : P.-M. Pincemaille, J.-Cl. Jorrand (Bach, Albinoni, Haeadel...).

Salle Cortot, 17 h 30 : M.-J. et P.-F. Truys (Mozart, Brahmi, Revol).

Club du Monde des Spectacles

**THEATRES** 

 ANTONE, Lily et Lily, à 20 h 30 (sam., 21 h), les 6/8/13/16/21/27/30 novembre à 160 Fau Seu de 200 F.

ATELER, Deux aur la balençoire, du 22 octobre au 28 février 1986, à 21 h (dim., 15 h), à 110 Fau Seu de 180 F.

ARTS HEBERTOT, le Seus faible, 130 Fau Seu de 180 F. à 21 h (dim., lun.),

ATHENEE
Salle Louis-Jouvet: les Comes d'Hollywood (les mar., 18 h; mer., jeu., ven. et sam., 20 h 30), 70 f au Biu de 80 f; du 16 octobre au 30 novembré.
SALLE CHRISTIAN-BÉRARD, fin d'été à Baccarat (les mar., 19 h; mer., jeu.; ven. et sam., 20 h 30), 45 f au lieu de 50 f, du 16 octobre au 30 novembre.
BASTILLE, Karole Armitage (danse), du 5 au 16 novembre à 21 h (dim., 17 h), 70 f au lieu de 50 f.

THÉATRE BOBIGNY, Marguerite Paradis ou l'histoire de tout le monde, à 21 h, du 8 novembre au 6 décembre, à 65 F au lieu de 75 F.
BOUFFES-PARISIENS, Tailleur pour dames, 125 F au lieu de 180 F, jusqu'et décembre, à 21 h (bm.). BOUFFES DU NORD, Mahabhaste.

· AQUARUMA, les Heures blanches, jusqu'à fin nov., à 20 h 45 (dim., 16 h), 60 F au lieu

e SOLEIL.... Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, jusqu'en fin nov., à 18 h 30 et

● TEMPÊTE. Ke Vol, du 15 octobre au 15 décembre à 20 h 30, 60 F au lieu de 70 F.

CHARLOT, le 7º Porte, du 7 au 17 novembre à 20 h 30, à 60 F su lieu de 70 F.

PONTAINE, Triple Mixte, à partir du 16 octobre, à 21 h, à 115 F au lieu de 150 F.

LA BRUYÈRE, l'indien sous Babylone, de J.-C. Grumberg, à 21 h, the tauf dire., lum., jusqu'à fin janvier 86, à 90 F au lieu de 120 F.

MADELENE, Comme de mai antendu, à 21 h, à 110 F au lieu de 180 F.
MARE-STUART, Savege Love, à 20 h 15, alternance avec Haute Surveillance, à 22 h.

MAGRADOR, le Femme du boulanger, à 20 h 30, les 13/26 nov. et 11/20/27 cléc., à 175 F au lieu de 200 F (1= série), 136 F au lieu de 150 F (2= série).

MORTPARNASSE, les Gens d'en face, à 20 h 45, à 140 F au lieu de 180 F.

L'ODÉON, l'illusion, les 2 et 15 nov., à 20 h 30, à 80 F au lieu de 94 F.

T. OLIVERT, JARDEN D'HIVER, Mes souvenirs, en alternance avec Je songe au visual

palait DES SPORTS, Jules Criser, les 27 nov. et 4 déc. à 20 h 30, à 155 F au lieu de

PORTE-ST-MARTIN, Dieu-Shakespours et moi, à 20 h 30, à 140 F au lieu de 180 F.

les 5/13/21 novembre.

ROND-PORNT, Festival d'automne (programme idem), les Oiseaux, les Apparences..., Onf les besux jours? à 20 h 30, en abamance, à 90 F au lieu de 120 F.

SAINT-GEORGES. On m'appalle Emilie, tis 20 h 45, à 100 F au lieu de 150 F.

TEMPLIERS, la Noce chez les petits-bourgeois, à 20 h 30, tis (dim., km.), nous consulter, 70 F au lieu de 80 F.

TOURTOUR, Fragments, à 20 h 30, tis, à 70 F au lieu de 80 F.
THÉATRE DE L'ŒUVRE, l'Escalier, à 20 h 45 (dim., lun.), nous consulter.

THÉATRE SAINT-DENS, Intérieur, jusqu'au 3 novembre, à 20 h 30, à 60 F au lieu de 20 E

• THÉATRE DES VARIÉTÉS, N'écouter per mesdames, à 20 h 46, à 150 F au lieu de

Nous consulter pour des locations concernant les concerts (classique, variétés, danse, ballets).

chique ou mandat-lettre à l'ordre du journal "Le Monde".

Réservation dans la limite des places dispanibles, Indiquez les dates et le nombre de places chaisies. Pour

réservation une la minus des professes par écrit avec un chèque sous 48 heures, ou bien retournez-nous directement ce bulletin de location avec votre chèque. (Les prix indiqués comprennent les frais de location.)

Chèque joint à l'ordre de CAMERA PRESS. Retournez ce bulletin-réponse avec votre chèque et une enveloppe timbrée au tarif lettre à Camera Press du Monde des Spectacles, 94, rue

Je désire recevoir la Corte du Club du Monde des Spectades et je joins 100 F françois par

A retourner ou journal LE MONDE, service publicité, 5, rue des Italiens 75009 Paris.

- Prénom -

DÉCHARGEURS, les File du soleil, à 21 h, à 60 F su lieu de 75 F.

ÉDOLLARD-VIL Chesitre II. à 20 h 30, à 144 F au lieu de 190 F.

PETITE SALLE, Pago doble, à 20 h 30, à 50 F au lieu de 100 F.

PALAIS-ROYAL, le Dindon, à 20 h 45, à 134 F au lieu de 180 F.

THÉATRE 13. Marths, à 21 h, à 60 F au lieu de 70 F.

B GALTÉ-MONTPARNASSE, Love, à 20 h 45, à 100 F au lieu de 180 F.

MATHURRIS, le Baiser de la veuve, à 20 h 45, à 115 F au Seu de 140 F.

**CARTOUCHERIE DE VINCENNIES** 

15 h 30, à 70 F au lieu de 80 f.

au lieu de 120 F.

Rue.

Rue -

Adhésion au Club

Code postal -

Saint-Lozone 75009 Paris.

**H** Réservation

Liste des Spectacles

Location réservée aux adhérents du Club du Monde des Spectacles

Renseignements: 281.26.20

#### LUNDI 21 OCTOBRE

Saffe Pieyel, 20 h 30 : Orchestre Colonne (Brahms, Boethoven, Tchalkovsky). Radio-France, amilitorium 185, 20 h 30 : Shin-lehi Fukuda (Sor, Granados,

Théatre des Champs-Elysées, 20 h : voir le Athénée, 20 h 30 : M. Zakni, M. Eliason.

#### MARDI 22 OCTOBRE

Radio-France, auditorium 106, 18 h 30: Quatuor 2 cordes de Paris (Lazzari, Roussel, Polach). — Grand auditorium, 20 h 30: J.-L. Gil (Bach, Lizz, Amy...); 22 h 30: J. Oistrakh, N. Zetsalova (Beo-thoven, Liszt, Ysaye). — Audito-rium 105, 20 h 30: M. Kayath (Dow-land, Buxtchude, Brouwer...).

Théâtre des Champe-Klysées, 20 k 30 : voir le 19. Salle Playet, 20 h 30 : Basemble orchestral de Paris, dir.: J.-P. Wallez (Haendel, Mozart).

Mozart).

Eglise Saint-Louis-en-File, 20 h 30:
Chour du studio beroque, Ensemble instrumental baroque, dir.: P. Colleaux (Charpentier).

Eglise Saint-Séveria, 20 h 30: Quatisor Viz Nova (Bach, Beethoven, Haydm...).

Eglise de la Madeleine, 18 h 30: Chuurs et enscholie instrumental de la Madeleine, dir.: J. Harvard de la Montagne (Bach).

Eglise Saint-Sainles. 20 h 45 - D. Roch

(Bach).

Rgiles Suint-Sulpica, 20 h 45: D. Roth
(Bach). Clérembant, Pranck...).

Rgiles Sulut-Roch, 20 h 30: Chorale EBrassear, Orchestre français d'oratorio,
dir.: J. Perisson (Mozart).

Sulle A.-Marchall, 20 h 45: P. Gaspard,
S. Szypowski (Liazt, Onslow, Cholley...).

Porte de la Suisse, 20 h 30: P. Marietan,
J.-Ch. Desnoux, D. Kientzy.

Thélitre de la Plaine, 20 h 30: Y. Le Goff;

Théitre de la Plaine, 20 h 30 ; Y. Le Goff ; C. Roca ; P. Defone ; B. Schlosberg.

#### Mercredi 16 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 40 Feuilleton: Le regard dans le miroir. Scénario et dialogues de J. Chapot et N. Kaplan. Réal. J. Chapot. Avec A. Clément, B. Cremer, M. Bouquet...

J. Chapot. Avec A. Ciement, B. Cirana, m. Bouquet...
(2º partie).
Qui est Dora Stern? Une célèbre photographe à qui la chance a toujours souri? une rescapée des camps de concentration? ou un simple imposteur? Une photo découverte par hasard chez un antiquaire contraint la jeune femme à partir à la recherche de sa propre idensité. Ils amount ieu de minute che je est te quite l'insuité. Un savant jeu de miroir où « je » est un autre. Un suspense façon Hitchcock. h 40 Vérités interdites. Série d'Anne Hoang. La mort de Jacques Mesrine.

Serie d'Ainse rivang, La mort de jacques mearine. Quelques-uns des grands faits divers de ces dernières années, sortis de l'ombre et revus par quatre réalisa-teurs. Ici, la mort de Jacques Mesrine, l'« ennemi public numéro l « des années 70. Le réalisateur, Yves Laumet, numero l'actionness d'une solle les policiers avaient regu part clairement d'un a-priori : les policiers avaient reçu l'ordre de tuer. Tous les témoignages retenus concourent à étayer cette thèse. Une démonstration qui n'est pas tout à fait satisfaisante.

22 h 35 Performances.

Magazine d'actualités culturelles de M. Cardoze. Au Pays basque, les enjants apprennent leur langue par ordinateur; les Blacks à Paris; musique, pub. mode...

23 h 10 C'est à lire. 23 h 25 Vidéo roque.

Championasts du monde d'échecs.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 



20 h 35 L'houre de vérité: Jean-Marie Le Pen.
Magazine de F.-H. de Virien.
Le président du Front national sera l'invité de la 37 édition de l'émission politique d'Antenne 2. Il répondra aux questions de François-Héurt de Virieu, Alain Duhamel, Albert du Roy et Jean-Louis Lescène, qui présentera celles pouées par les téléspectations.

celles pasées par les téléspectateurs.
21 h 55 Le dossier d'Alain Decaux : l'énigme du

courrier de Lyon. Réal. J.-C. Dudrumet, enquête de J. Knuth et

Le 8 floréal an IV (27 avril 1796), un peu avant 17 heures, la malle de Lyon quitte la cour de la poste avec dix caisses contenant 7 millions destinés à l'armée d'Italie; elles seront détournées avant Melun. Une des plus célèbres « affaires » criminelles. Lesurques inno-

23 h 10 Journal. 23 h 35 Bonsoir les clips.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Au nom de l'amour : Ce soir je ne serai

plus chômeur.

L'émission de Pierre Bellemare, diffusée jusque-là le dimanche, devient mensuelle et se consacre dorénavant à un grand sujet. Partam de la lettre d'un chômeur qui ne voulait pas « renoncer », Pierre Bellemare a lancé un appel sur l'antenne, des milliers de lettres sont arrivées, prouvant qu'il fallait – qu'on pourrait – lutter. Suite à 22 h 50.

21 h 35 Thalassa. 22 h 20 Journal.

h 10 Série néo-polar: Un père anonyme.

Scénario de M. Villard, réalisateur D. Moosman.

Deuxième film de cette série qui renouvelle l'écriture du

polar -. Très réussi. Convoqué pour reconnaître · le
corps d'un père qu'il n'a jamais vu. Jean Lortie apprend
en même temps qu'il avait un père, que celui-ci était clochard et qu'il vient d'être assassiné. C'est beaucoup
acque un ieune homme mais ce n'est nos fini. Un nérnle pour un jeune honume, mais ce n'est pas fint... Un périple dans l'univers mouvant et compliqué des banlieues, des foyers, des « deals » en tout genre, de la drogue.

0 h Coup de cœur. 0 h 15 Prélude à la nuit.

#### FR 3-PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h. La révolte des Haïdouks : 17 h 15, Et si... on faisait du ski; 17 h 30, Fraggle rock; 17 h 55, A deux sur la trois; 18 h 55, Hello Moinean; 19 h 5, Atout pie; 19 h 15, Informations; 19 h 35, Un journaliste un peu trop voyant.

20 h 15, Coluche; 21 h, Class 1984, film de M. Lester; 22 h 40, l'Addiction, film de D. Amar; 0 h 5, les Fous du stade, film de C. Zidi; 1 h 30, Document: Dieu en Russie.

#### FRANCE-CULTURE

20 h 30 Pour ainsi dire.
21 h 30 Pulsations : "Trait d'union », quand les compositeurs actuels se penchent sur le passé.
22 h 30 Nuits magnétiques.
8 h 5 Du jour au lendemain.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h 36 Concert : Gurre-Lieder, de Schoenberg, par les chœurs de la cathédrale Sainte-Hedwige, les chœurs de la Stædtischer Musikverein de Düsseldorf, et l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, dir. R. Chailly, sol. S. Dunn, B. Fassbaender...

22 h 25 Les soirées de France-Musique : aimiez-vous Bach? A 23 h 5 Jazz-ciub.

#### Jeudi 17 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

10 h 45 ANTIOPE 1.

11 h 15 La Une chez vous.

11 h 30 Les jours heureux. 12 h 2 Tournez... manège.

Journal. 13 h 50 Série : Chapeau melon et bottes de cuir.

14 h 45 Documentaire : Les animaux du monde. 15 h 20 Quarté en direct d'Enghien.

15 h 30 A coeur ou à raison. 17 h 10 La maison de TF 1.

17 h 30 La chance aux chansons.

Salut les patits loups.

18 h 45 Série : Santa-Barbara. 19 h 15 Jeu : Anagram.

19 h 40 Cocoricocoboy.

Journal. 20 h 35 Feuilleton : Les oiseaux se cachent pour

Sixième épisode. Dane, qui a été ordonné prêtre, annonce son intention de retourner comme curé de paroisse à Drogheda. Le malheur frappe. Tentant de verdr en aide à deux nageurs, il se noie. Le chagrin de Meggie est insoutenable. Sagu familiale dans le décor des grands domaines australiens.

des grands domaines austrauens.
h Les jeudis de l'information : Infovision.

Die M. Albert. J. Deco ne d'A. Denvers, P. Pic, M. Albert, J. Decornoy

et B. Laine. et B. Laine. Les enjeux du Pacifique (enjeux stratégiques et écono-miques ; la présence française) ; la sous-traitance de la guerre (par des organisations américaines privées, dont la « Ligue anticommuniste mondiale ») ; Londres face guerre (par des organi la « Ligue anticommu aux émeutes raciales.

23 h 30 Journal.

23 h 45 C'est à lire. O h 5 Vidéo roque.

#### **DEUXIÈME CHAINE : A 2**

6 h 45 Télématin. 10 h 30 ANTIOPE.

11 h 30 Les rendez-vous d'Antenne 2. 11 h 35 La télévision des téléspectateurs.

Journal et météo. 12 h 10 Jeu : L'académie des neuf. 12 h 45 Journal. 13 h 35 Feuilleton : Histoires à suivre.

14 h Aujourd'hui la vie. 15 h Série : Des agents très spéciaux. 15 h 50 C'est encore mieux l'après-midi.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu: Das chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Jeu : La trappe.

20 h Journal. 20 h 30 D'accord, pas d'accord (INC).

20 h 35 Cinéma : les Fantômes du chapeñer. Film français de C. Chabrol (1982), avec M. Serrault, C. Aznavour, A. Clément, F. Ploquin, C. Paolini... Un kumble tailleur arménien est à la fois terrorisé et fasciné par son voisin d'en face, le chapeller qu'il soup-conne d'être « l'étrangleur » sévissant dans la ville. Chabrol a transformé le suspense psychologique du roman de Simenon en jeu d'orgueil, d'audace et de cynisme.

Télévision régionale. où l'on verra sur tout le réseau « La révolte des Haf-douks » ; à 17 h 30. « Edgar, le détective cambrioleur » ; à 18 h 55, « Hello, moineau !» ; à 19 h 35, « Un journa-

liste un peu trop voyant ». h 55 Dessin animé : les Entrechats. 20 h 5 Les jeux. 20 h 35 Histoire d'un jour : 21 juin 1943, qui a peur de Klaus Barbie ? n de P. Alfonsi et M. Durowson

Qui a peur de cet ancien capitaine des SS? Qui a peur de ce criminel nazi accusé d'avoir tué ou fait tuer plu-sieurs milliers de personnes? Son procès peut-il faire éclater des vérités qu'il vaudrait mieux ne pas entendre? L'équipe d'- Histoire d'un jour - va tenter de répondre à ces înterrogations et à d'autres (Jean Moulin a-t-il été trahi? Qui avait intérés à se débar-rasser de lui?). Des témoignages nombreux et signi-Stants

22 h 10 Journal.

22 h 35 Millésime. 23 h 5 Série : Coup de cœur.

23 h 10 Prélude à la nuit.

7 h, Gym à gym; 7 h 10, Cabou Cadin (et à 16 h 55);
7 h 40, Top 50 (et à 12 h et 20 h); 8 h 30, Rue Carnot;
8 h 50, Le garde du corps, film de F. Leterrier; 10 h 20, Le
démon dans l'île, film de F. Leroi: 12 h 30, Magazine:
Direct; 14 h, Les sous-donés, film de C. Zidi: 15 h 25,
L'amour à mort, film d'A. Resnais: 17 h 45, 4 C +; 18 h 25,
Les affaires sont les affaires; 19 h, Maxitête (et à 19 h 55 et
20 h 30); 19 h 5, Zénith; 19 h 40, Tout s'achète: 20 h 15,
Coluche; 20 h 35, Local hero, film de B. Forsyth: 22 h 30,
La hyène latrépide, film de J. Chan: 0 h, Gorge profonde,
film de D. Damiano; 1 h, Hill Street Blues; 1 h 45, Rue du
cinéma: spécial Australie.

#### cinéma : spécial Australie FRANCE-CULTURE

0 h, Les units de France-Culture; 7 h, Culture matin; 0 h, Les mits de France-Culture; 7 h, Culture matin; 8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de la commissance: les fruits de la colère (et à 10 h 50 : Restif de La Bretonne); 9 h 5, Matinée, Une vie, une œuvre: Gregory Bateson; 10 h 30, Musique: miroirs du Chili; 11 h 10, Répêtez, dit le maître: lycées autogérés, esquisses d'un bilan; 11 h 30, Fesilletou: «le Parfum de la dame en noir», de Gaston Leroux; 12 h. Panorama: Arts plastiques; 13 h 46. Peintres et ateliers: Marcel Beaujard; 14 h. Un livre, des voix: « la Colère de l'agneau », de Guy Hocquenghem; 14 h 30. La guerre des ondes, histoire des radios de ghem; 14 h 30. La guerre des ondes, histoire des radios de langue française pendant la deuxième guerre mondiale; 15 h 30, Musicomanis: les vingt ans de la Cité internationale des arts; 17 h 10, Le pays d'ici, à Limoges; 18 h, Subjectif : agora, avec Jean Tulard; 19 h 30, Les progrès de la biologie et de la médechne: le foic et ses maladies; 20 h, Musique, mode d'emploi: Beethoven en chair et en notes.

28 h 30 Manuscrit trouvé à Saragosse, de Jean Potochi.

Avec C. Hamsy, S. Sarduy, J.-C. Durand...

21 h 30 Vocalyse: fibre parcours voix, avec P. Gallet, soprano, A. Munier, ténor et C. Cebro, piano.

22 h 30 Nuits magnétiques.

0 h 5 Du jour au leudemain.

#### FRANCE MUSIQUE

2 h. Les maits de France-Musique: Nicolas RimskiKorsakov; 7 h 10, L'imprévu, magazine d'actuslité musicale; 9 h 5, L'oreille en collmaçon; 9 h 25, Le matin des
musiciens: regard sur des musicologues français — la
recherche et le goît (m 4, André Schaeffner); œuvres de
Stravinski, Borodine, Debussy, Schoenberg: 12 h 10, Le
temps du jazz: les ellingtomiens buissonniers: 12 h 30,
Concert: œuvres de Bach, Mozart, Vivaldi, Bondeville,
Brahms, par Victoria Cortez, mezzo-soprano, et Christian
Debrus, piano: 14 h 2, Repères contemporains:
J.P. Leguay; 15 h, Les après-midi de France-Musique: la
musique maçonnique du XVIIII à nos jours; œuvres de Cherubini, Pleyel, Wagner; à 17 h, Vladimir Horowitz: la
conquête de l'Amérique (1928-1936); 18 h 2, Côté jardin;
18 h 30, Jazz d'anjourd'hui: le bloc-notes: 19 h 10, Rosace, 13 h 30, Jazz d'aujoard'hui : le bloc-notes ; 19 h 10, Rosace, magazine de la guitare ; 20 h 4, Avant-concert.

29 h 30 Concert : Ouverture en ut majeur de Léonore II, de Beethoven; Concerto pour piano et archestre nº l en si bémol mineur, de Tchatkovski; Symphonie nº 4 en la mineur, de Sibelius par le Nouvel Orchestre philharmo-nique dir. M. Janowski, sol. J. Bolet, piano.

h Les soirées de France-Musique : Aimiez-vous Bach ? A 23 h 5 Maurice Jaubert.







# COMMUNICATION LE CARNET DU Monde

#### Harmonisation?

Ça fait déjà plusieurs fois qu'on s'énerve le jeudi soir l'La première et la deuxième chaîne semblent avoir pris définitivement l'habitude de diffuser à la mēme heure — vers 22 heures leur magazine d'information de la semaine. Quand ce n'est pas Quand ce n'est pas «Le magazine », c'est « Actions » ou

La semaine demière, il fallait déjà choisir (et pourquoi choisir ?) entre l'excellente émission d'Antenne 2, consacrée au SIDA et le bon magazine économique e social de François de Closets. Cette semaine, c'est pire! Tandis que TF1 propose un solide dossier sur les enieux du Pacifique stratégie, économie, présence française, - un document inédit sur la sous-traitance de la guerre par des organisations américaines privées et un reportage sur la capitale anglaise face aux émeutes raciales, la deuxième chaîne montre exactement au même moment des images sur les clandestins de l'Alliance révolutionnaire caraîbe en Guadeloupe (c'est l'une des premières

Et ce n'est pas fini. Sur FR3 toujours ce même damné jeudi, - Philippe Alfonsi consacre son émission « Histoire d'un jour » à Klaus Barbie, qui remet sérieusement des choses en mémoire (le Monde du 16 octobre). La 3 a eu sans doute pitié de nous, l'émission est, dieu merci, juste avant, à 20 h 30. Mais trois magazines d'information le même jour, c'est quand même un peu beaucoup.

Tout cela ne date pas d'hier. Fin juin, on nous avait même laissé entendre que cela n'arriverait plus. La Haute Autorité avait tapé du poing sur la table et nous avait promis l'harmonisation. Seulement voilà, guerre d'audience, chaque chaîne fait sa coquette, aucune ne veut changer de jour. Pourquoi moi ? Pourquoi pas l'autre? Un peu de (haute) autorité, please.

CATHERINE HUMBLOT.

#### Un sondage sur l'audience des radios en lle-de-France

Selon un sondage réalisé par IPSOS, en région Ile-de-France entre le 24 et le 28 septembre, auprès d'un échantillon représentatif de l 993 personnes, Europe I prend la tête des audiences cumulées du lundi au vendredi. Dans Paris intra muros, c'est France-Inter qui vient en premier. Voici le classement des radios par taux de pénétration chez les auditeurs âgés de quinze ans et plus :

|                              | lie-de-France | Paris intra muros |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Europe 1                     | 29,9          | 26,9              |
| RTL                          | 27,6          | 18,5              |
| France-Inter                 | 21,3          | 28.3              |
| NRJ                          | 21,1          | 12                |
| France-Musique               | 4,7           | 8,6               |
| Hit FM                       | 4,5           | 4,9               |
| RFM                          | 4,5           | 2,9               |
| FIP                          | 4,3           | 4.5               |
| 95.2                         | 4,1           | 7,7               |
| France-Culture               | 2,6           | 4.5               |
| Poste Parisien               | 2,4           | 1,4               |
| Radio-Montmartre             | 1.8           | 2,2               |
| La Voix da lézard            | 1.4           | 2.5               |
| Radio Classique/Radio Latina | 1,1           | 2,2               |
| Radio Solidarité             | 1             | 1,7               |
| Radio Beur/Radio Ask         | 1             | 1                 |
| Radio 7                      | 1             | 1,7               |

Selon le dernier sondage réalisé du 21 mai au 25 juin par l'IFOP et la SOFRES en région lie-de-France, RTL venait en tête avec 27,7 %, suivi par Europe 1 (20,5), NRJ (18,8) et France-Inter (16,2) (le Monde du 6 juillet).

#### Les journées internationales de l'IDATE

#### L'EUROPE EN MOUVEMENT

 L'Europe des communications > sera au cœur des septièmes Journées internationales de l'Institut pour le développement et l'aménagement des télécommunications et de l'économie (IDATE), qui auront lieu du 20 au 22 novembre à Montpellier. Trois themes principaux, dont l'Europe sera la toile de fond, seront développés par cent vingt conféren-ciers, élus, industriels ou représentants de l'administration, français et étrangers : les nouveaux réseaux de télécommunications et le problème de leur déréglementation, les perspectives de l'audiovisuel et les efforts faits pour harmoniser techni-quement et juridiquement le déve-loppement des médias.

Le Monde publiera à cette occasion des pages spéciales dans ses édi-tions datées du 20 novembre. Deux journalistes de notre quotidien ani-meront les deux « tables rondes » finales de ces iournées : « Ouelle Europe de l'audiovisuel? • et « Quelle Europe des télécommuni-cations? »

En prélude à ces journées, sera présenté le Centre européen de recherche sur la communication, appelé à remplacer l'IDATE. Ce centre proposera un lieu d'acceuil et de rencontre à Montpellier aux cher-cheurs et aux « décideurs » européens. Enfin, la journée du 23 novembre sera consacrée aux premières Rencontres européennes de la recherche sur la communication.

\* Institut pour le développement et l'aménagement des télécommunications et de l'économie (IDATE), bureaux du # Direct, 21, rue Longue, 69001
34000 Montpellier. Tél.: (67) 6548-48; spécial Journées: (67) 64-16-91.

#### A Lyon

#### **UN NOUVEL HEBDOMADAIRE:** « DIRECT »

(De notre correspondant régional.)

Lyon. - Annoncée à grand renfort de publicité, la naissance de Direct, hebdomadaire en format tabloid paraissant chaque jeudi, est un événement positif dans l'univers perturbé de la presse lyonnaise. Sur le thème général du « retour de l'information ». Ce nouveau « city magazine - essaiera de convaincre sur un créneau difficile. Ses deux ieunes «patrons» sont Bernard Bolze, trente-quatre ans, et Daniel Navrot, vingt-huit ans. Le rédacteur en chef, issu du service économique du Progrès, est Gérard Buetas. trente-quatre ans. Le nouvel hebdo sera pluridisciplinaire et tentera de fidéliser un public large avec des rubriques fixes, et un parti pris de « coller » à l'actualité.

Pour assurer leur indépendance financière, les deux créateurs out travaillé depuis deux ans. Le résultat : un large actionnariat composé de personnalités lyonnaises - des industriels pour la plupart - et de prestataires de service du journal : l'imprimeur (le Courrier de l'Ain) le publicitaire (la société SEDIP). l'entreprise chargée de la photocomposition (Textel). L'objectif est ambitieux: 13 000 exemplaires vendus par semaine, avec un premier seuil de 8 000 la première

#### Essai complet



Incroyable mais vrai : un traitement de texte professionnel à 7000 F TTC. C'est le nouvel Amstrad PCW 8256. SVM l'a essayé pour vous.

17 F. EN VENTE PARTOUT.

#### Réceptions

- Pour célébrer le 7º anniversaire de le pape Jean-Paul II, le nonce apostolia donné une réception, mercredi 16 octobre.

#### **Naissances**

- Moncef et Christiane DJAZIRI, ont la grande joie d'annoncer la nais sance de leur fils

#### Samir, Philippe,

le lundi 7 octobre 1985.

35, rue Mannoir, 1207 Genève.

- Axel et Christine LEBLOIS

#### Armend

le 28 septembre 1985. 44, avenue Gabriel,

75008 Paris. - Erelyne et Henri TINCQ Céline et Cyril,

#### Mathieu

le 14 octobre 1985.

115, avenue Mahieu, 94100 Saint-Manr.

# M= Jeanne Bartoli, son épouse, M= veuve de Ambrosis et ses filles, Les familles Bartoli-Barale et Corti-

ont la douleur de faire part du décès de M. Joseph BARTOLI

#### accidentellement le 14 octo-

La messe sera célébrée le 17 octobre 1985 à 16 h 30 à l'église Saint-Vincent d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques).

- Le président, Les membres du conseil d'administration et du comité consultatif de l'Office national d'immigration, Le directeur.

Et les person ont la tristesse de faire part du décès accidentel, le 14 octobre 1985, de

M. Joseph BARTOLI chef de la mission officier de la Légion d'honneur.

de l'ordre national du Mérite.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 17 octobre 1985 à 16 h 30, à l'église Saint-Vincent d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). - M. André Benacerraf,

M. et Ma Roger Benacerral et leurs enfants, Tonte la familie, ont la douleur de faire part de la mort de

M= veuve Léon BENACERRAF née Marie Beuvamin.

décédée le 10 octobre 1985, dans sa quatre-vingt-deuxième année. Les obsèques ont eu lieu le lundi 14 octobre 1985. Le présent avis tient lieu de fairepart.

#### 27, rue Leconte-de-Lisle, 75016 Paris.

- M. et M= Claude Lasry, leurs enfants et petite-fille, M. et M™ Jean-Pierre Benhamou et leurs दर्गा थ M= Morali

M et M= Raoul Danan. ont la douleur de faire part du décès de

#### M= Denise BENHAMOU. leur mère, grand-mère, et arrière-

grand-mère et leur sæur, survenu le 29 septembre 1985. Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Elle repose aux côtés de son mari,

#### le professeur Edmond BENHAMOU. - Grenoble. Die. Le Chambon sur-Lignon. lvry. Bourg-Saint-Andéol.

Le docteur et M= Robert Bonniot, M. et M= Pierre Bonniot, M≈ Marcel Roux, Le docteur et M= Philippe de Bra-

#### Leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de M= Albert BONNIOT, née Marie Coursange.

Les obsèques auront lieu le jeudi 17 octobre 1985 à 15 heures au temple Cet avis tient lieu de faire-part.

VENTES A CHARTRES GALERIE DE CHARTRES DIMANCHE 20 OCTOBRE à 14 b ARMES HAUTE ÉPOQUE Morious XVII<sup>e</sup>, d'Ha Bourguignottes XVIII Lefaure, Lepage, Bontet, ARMES BLANCHES, ORIENT,

Experts M. Marquiset – 327-51-27 M® J. et J.-P. LELIÈVRE et I. BAILLY-POMMERY Commissaires-priseurs associés I bis, pl. Gal-de-Gaulle, 28000 CHARTRES. Tél. (37) 36-04-43

LUNDI 23 OCTOBRE à 14 h

FUSTLS DE CHASSE

— M™ Alain Brieux et sa fille Et toute la famille, décès de

#### M. Alaiz BRIEUX.

survenu le 13 octobre 1985 à Paris. Les obsèques auront lieu le vendredi 18 octobre 1985 à 11 heures précises au etière du Val-Saint-Germain (91), où l'on se réunira.

#### Moulin de Grandville, 91530 Saint-Chéron.

Le bureau de l'association Amis de Robert Desnos »

a le profond chagrin de faire part du décès de son président,

#### le poète Alain BRIEUX.

Il nons a prodigué ses conseils et son aide, grâce à quoi, l'association a pu être créée et a pu commencer la réalisation créée et a pa

- Jacques et Marie-Jeanne Pour-

Guy et Madeleine Mary,
Luc et Monique Joannard-Lardant,
Louis et Renée Ganty,
Louis et Emmanuèle Davin,
Yves et Geneviève Pellegrin,
Jean-Luc et Elisabeth Ganty,
Alain et Monin Dominique Chapelle Alain et Marie-Dominique Chapelle, Jacques-Philippe et Josette Ganty, leurs enfants et petits-enfants, umoncent, dans la foi, que

#### **Maxime GANTY**

est entré à la maison du Père le 5 octo bre 1985. Son corps a été inhumé le 7 octobre 1985 à Meyrargues.

78128 Tacoignières.

es enfants

- M. et M= Guislain-Danan et leurs M. Philippe Guislain, M= Marie-Helène Ngoa-Guislain et

M. et M= Jean-Paul Guislain-Matton et leurs enfants, Et toute la famille font part de la mort de

#### M. Paul GUISLAIN,

pieusement décédé à Valenciennes (59), le 14 octobre 1985 dans sa quatretroisième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 17 octobre à 10 h 30, en la basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon à Valenciennes.

La Rhônelle, 26, boulevard Watteau, 59300 Valenciennes.

Mª Pierre-Etienne Guvot. M. et M= Jean-Pierre Guyot, Le docteur et M= Olivier Sabouraud M. et M= Jean-François Guyot, M. et M= Hervé Rouvillois M. et M= Hear-Dominique Guyot, M= Christine Guyot, Isabelle et Nicolas Guyot,

Nicolas, Frédéric, Véronique Sabourau Stéphanie, Anne-Sophie et Delphine Rouvillois.

Sophie Guyot, Stéphane et Amélie Guyot, Estelle Lagree-Guyot,

ont le profond chagrin de faire part du décès, le 13 octobre 1985, à Paris, dans sa quatre-vingt-unième année, de

#### Pierre-Etienne GUYOT.

Une cérémonie religieuse a en lieu Feucherolles, le mercredi 16 octobre dans la plus stricte intimité familiale. Une messe à son intention sera célébrée à Paris, à une date qui sera précisée

Cet avis tient lieu de faire-part. 69, rue de l'Assomption, 75016 Paris.

#### -GALERIES **.AFAYETTE**

Jacqueline Justin Chapot dédicacera son livre

"les racines perdues" paru aux éditions Albin-Michel

le vendredi 18 octobre de 12 h

à 14 h, au rayon librairie, rez-de-chaussée

du magasin

Haussmann.

 François et Claire Mazas, Daniel et Marie-Jo Mazas. Chouchoute et Jean-Pierre Donnet, Titane et Timy Lafarge, Alain et Lydie Mazas, Hélène et Bernard Arnaud Bruno et Henriette Mazas, Yvon et Ghislaine Mazza, Bernard et Beni Mazas,

leurs enfants et petits-enfar

ont la douleur de faire part du décès de leur père, grand-père et arrière-grand-père,

#### Jean MAZAS,

rappelé à Dieu le 9 octobre 1985, à Evreux, dans sa quatre-vingt-deuxième année, muni des sacrements de l'Eglise. L'inhumation a cu lieu le 14 octo bre 1985 dans la plus stricte intimit

Une messe sera célébrée à sa

mémoire le 30 novembre 1985, à 11 h 45, à l'abbaye Sainte-Marie, 3, rue de la Source, Paris-16.

#### Anniversaires

Abraham SULHEFER.

- Réunis dans le souveair.

Sa famille, ses amis

17 octobre Avis de messes

- A la mémoire de

S.E.M. Fernando PAREDES BELLO, deur du Venezuela en France

décédé le 15 septembre 1985. Une messe sera célébrée le fundi 21 octobre 1985, à 17 heures en l'èglise

51 bis, rue de la Pompe, 75016 Paris.

Communications diverses

- A l'occasion du centenaire de la naissance de François Mauriac, le Cer-cle d'information et d'études sociales féminines invite les admirateurs de l'écrivain à assister à la conférence du architecturale des églises pal-prince Charles Dedeyan : «François tiennes d'Afrique du Nord».

Maurize entre le bien et le mal -. qui aura lieu le jendi 17 octobre à 17 heures an centre universitaire du Grand Palais, umphithéâtre est. Entrée gratuite.

- L'Institut de réhabilitation sociale organise deux conférences sur le thème des prisons et de la réhabilitation. Le jeudi 17 octobre à 17 h 30, Hôtel Méditel, 28, boulevard Pasteur : . Prison et développement personnel , par M. Ellis, directeur des programmes nationaux de l'Institut à Washington. Le vendredi 18 octobre à 20 h 30, salle Domus Medica, 60, boulevard de Latour-Manbourg : «Réapprendre la liberté », avec G. Ellis, J.-C. Darrigaud, d'Antenne 2, Pascal Dupont d'Actuel, J.-C. Dague, fondateur de l'Association des prisonniers de la non-violence, et G. Soulier, directeur de l'Association

- L'association Services publics organise les vendredis 18 octobre et samedi 19 octobre, au Palais des congrès, un colloque sur le thème Quels services publics pour demain? ». Renseignements: Associa-tion Services publics, BP 030 75261 Paris Cedex 08. Tel.: (1) 556-

#### Soutenances de thèses

DOCTORAT D'ETAT Université Bordeaux-III., mercredi 16 octobre à 9 heures, salle des Actes, Mª Aziza Lounis: « Une vision barroque d'Alger, d'après l'Odyssée ou diversités d'aventures, rencontres et voyages en Europe, Asie, Afrique de René du Chastelet-Desboys (1665) ».

Université Paris-IV, kındi 21 octobre à 9 heures, salles des Actes, M. Radwan Zazz: « Influences étrangères dans le roman et la nouvelle arabes en Syrie de 1950 à nos jours. Contribution à l'analyse de la création romanesque ».

Université Paris-IV, kurdi 4 nove bre 1985 à 14 heures, salle Louis-Liard, M. Pierre Guillot : « Déodat de Séverac : essai d'analyse musicale et esthétique de son œuvre ».

Université Paris-IV, mercredi 13 novembre à 9 henres, salle des Actes, Mª Isabelle Gui : « Essai de typologie

in the state of th

IL JEU

· 河 · 坡、 大樓

**F** \ **E** |

1443

\*\*\*\* **6/34** 

: 1

En un der

Print Charles

3.463

#### MUSIQUE

#### LA MORT DU PIANISTE EMIL GUILELS

#### **Fulgurations**

Le pianiste Emil Guilels, qui vient de mourir (nos dernières éditions du 16 octobre), était né à Odessa en 1916 dans une famille d'employés. Petit, râblé, son physique un peu fruste, qui l'apparentait davantage à un joueur de football ou à un ouvrier qu'à un artiste, faisait un contraste savoureux et touchant avec la magnificence de son talent, et l'on comprend la fierté des Soviétiques révolution et qui pouvait apparaître comme un pur produit de leur

Sans atavisme connu, il témoigna d'emblée de dons exceptionnels et, à l'âge de quinze ans, remporta le concours annuel des pianistes d'URSS. Élève de Heinrish Neuhaus, le plus grand pédagogue du conservatoire de Moscou, il enlève en 1938 le concours international Ysaye de Bruxelles, mais c'est après la guerre qu'il fera une carrière mondiale, dont les portes lui avaient été ouvertes par un prix Staline et un prix Lénine.

L'homme était fort cultivé, très ouvert, cordial, d'une sensibilité sigué ; ces qualités se retrouvaient dans son jeu qui n'a cessé de mûrir, temoignant ainsi d'une riche personnalité alliée à une grande intuition. Formidable virtuose, dès le début, avec cette aisance et cette facilité apparente qui caractérisent l'école russe de piano, il pouvait paraître à l'époque de roc et d'acier. Mais on l'a vu ensuite ouvrir une à une les

portes de la musique pour en révéler les profonds secrets. Il reconstruisait l'opus 106 de

Beethoven ou la sonate de Liszt comme des gestes d'architecte, d'une seule portée et d'une puissance symphonique, mais avec une pureté de lignes, une délicatess dans les transitions, une intimité méditative, qui humanisaient ces œuvres colossales. En Brahms, il et les rêves pudiques, les rythmes étincelants et les tristesses désabusées. Ses Mozart et ses Schubert étaient transparents, et les gros doigts y faisaient monter des images lumineuses dans la chaleur humaine d'un touché plein de raffinement. Et il est à paine besoin de parler ici des sonates de Prokofiev ou de Petrouchka de Stravinski, qui convenaient merveilleusement à sa poésie pleine de fuigurations. On sait moins qu'il adorait Poulenc, dont il a même

joué à Paris le Concert champêtre. C'était vraiment un pianista complet, l'un des plus grands de notre époque. On regrette de ne pas l'avoir entendu davantage alors qu'il perais-sait avoir encora de belles années devant kui. Se silhouette était familière aux auditeurs du concours Marguerite-Long, où il était venu à eurs reprises comme membre du jury, car il était également un grand professeur titulaire du conservatoire de Moscou, où il a formé de nombreux élèves.

JACQUES LONCHAMPT.



J. CARTIER

chausseur pour homme

à 30 m de la rue Tronchet 23, rue des Mathurins 8º - tél. 265.25.85

LA LIBRAIRIE · MBLIOTHEQUE DES ARTS » vous prie de lui faire l'honneur d'assister présentation de la monograph suivie du catalogne raisonné de l'œuvre sculpté de LOBO par Joseph-Émile Muller Le jeudi 17 octobre 1985, de 17 h à 20 h L'martiste et l'auteur signeront leur livre. 3, rue Corneille 75006 PARIS

Tel : 634-08-62

. -. . . .

VENTE A VERSAILLES

#### 200 TABLEAUX-MODERNES

BOTAM DETROY DEVAL DEVAMBEZ, I. DUFY, EDZARD, FRANK WILL, GALIEN LALOUE, GALI, GENIN, DETROY, DEVAL DEVAMBEZ, I. DUFY, EDZARD, FRANK WILL, GALIEN LALOUE, GALI, GENIN, GEN PAUL, GHIGLION, GREEN, GUYS, HEROLD, KVAPIL LAGRANGE, LA PATELLIERE, LAPICQUE, LAURENCIN, LEBOURG, LORIOU, MACHET, MARILHAT, MAX AGOSTINI, MOUALLA, NAIDITCH, NESSL, NOEL, PARTURIER, PASTOUR, PAVIL, PECHAUBES, PISSKE, PIGNON, PRAX, PRIKING, QUITURIER, PASTOUR, PAVIL, PASTOUR, PA

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1985 à 14 h A VERSAILLES - 5, rue Ramena

M. BLACHE - commissaire-priseur - Tél. (3) 950-55-06 +

: les vendredi 18 et samedi 19 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

此近近日



#### REPRODUCTION INTERDITE

| OFFRES D'EMPLOIS DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER | 34,00 | La Ligna TTC<br>135,20<br>40,32<br>90,13 |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| AUTOMOBILES AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX       | 76,00 | 90,13<br>90,13<br>265,66                 |

# ANNONCES CLASSEES

| ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOIS DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA | 19,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00 | La mm/TC<br>77,09<br>22,53<br>69,30<br>59,30<br>59,30 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| * Dégressifs salon surface ou nombre de parutions.                                  |                                  |                                                       |  |  |  |



Free #

Section 1 . . . . . .

The same

海星系统线点

. - -

April 4 Company Company Company

#### emplois internationaux (et departements d'Outre Mer)

Major U.S. multinational corporation has an opening in its Geneva office for an

#### ATTORNEY -

This position is responsible for promoting company interests and safeguarding company assets by providing legal counsel to personnel and operations throughout Europe, Africa and the Middle East.

#### The suitable candidate is

- A national of an EEC-member country, preferably French, or
- A Swiss national, who meets other qualifications; - Fluent in written and spoken English, French and, possibly, Ger-
- A graduate of an EEC-member country or Swiss law school, with an LL.M or equivalent from a recognized U.S. law school;
- Approximately 30 years old.

Some 3 years of legal work experience would be an advantage, especially if it involved some litigation.

If you are interested in our offer please send your application in English, complete with copies of certificates and curriculum vitae to cipher S 18-118490, Publicitas, 1211 Geneva 3/Switzerland.

OFFRES D'EMPLOIS

Le Groupe

**POLIET** 

7600 personnes, 7,4 milliards de F

de CA réalisés dans la vente

des produits pour le bâtiment.

350 implantations dont 25 usines.

C'est le plâtre Poliet et Chausson, les enduits Weber

et Broutin, les menuiseries Lapeyre.
C'est aussi cinquante sociétés POINT P, constituant

le 1<sup>th</sup> groupe français de distribution de matériaux

Voulez-vous construire votre avenir avec nous

**10 JEUNES DIPLÔMÉS** 

. Si vous êtes prêts à vous battre pour gagner avec nous,

de Grandes Écoles de Gestion ou plus généralement

de formation supérieure technique ou commerciale.

Nous vous offrons un poste opérationnel où

. Si vous avez l'esprit de «challenge»

POLIET

Y AGB2

**YENDEUR** 

DE SÉRIGRAPHIE

**ET AUTRES** 

Mettez-vous à vote compte Téléph. : 1941-21-2<del>8-8</del>3-37

Entreprise de Services

ASSISTANT(E)

CONTROLEUR

**DE GESTION** 

recherche de FUTURS CADRES COMMERCIAUX (H.F.)

ASSOCIATION A VOCATION INTERNATIONALE SUR PARIS

COMPTABLE

DUT ou 8.T.S. -- Au moins 2 ans d'expér. -- Conness, angleis nécess.

PROFIL:

vous apprendrez à devenir de véritables patrons.

adressez votre lettre de candidature avec CV à:

21-23, rue des Ardennes 75940 Paris Cedex 19

et devenir nos Numéros 1 de demain?

Nous recrutons:

# **L'immobilier**

locations non meublees

demandes

Paris

Journaliste au « Monde »

charche apt ceime pour 3/4 ans, 60/100 m². Ex., s/m² 8 814 le Monde Pub. service ANNONCES CLASSES, rue des Italiens, 75009 Paris.

Pour dirigatints et personnel mutés IMPORTANTE C'e FRANÇAISE PÉTHOLE, rach. appts 2 à 8 p., studios, villes, Paris, bantieue. 503-30-33.

(Région parisienne)

locations

meublées

demandes

OFFICE INTERNATIONAL rech, pour sa direction besux appts de standing, 4 pièces et plus. Tél.: 286-11-08.

bureaux

SIÈGE SOCIAL

Secrétariet, tél., télex. Locatio bureaux. Toutes démarche pour constitution de sociétés.

ACTE - 359-77-55

VOTRE SEGE SOCIAL

Locations

#### appartements ventes

#### formation professionnelle

cours et lecons

vous donne accès sux CARRIERES INTERNATIONALES formation d'une matinée, consells, simulation d'entratien, mise en forme et traduction écrite de votre c.v. Tél. : 563-53-18 et 563-55-14.

#### propositions diverses

Las possibilités d'emplois à l'étranger sont nombreuses et variées. Demendez une documentation sur la revue spécialisée MIGRATIONS (LM). B.P. 281.09, PARIS

#### représentation. demandes

#### **SUISSESSES** CHERCHENT REPRÉSENTATION

de tous produits. Créstion de sociétés. Ecrire à : Danièle PARIAT, Rue Collet, 1-CH-1800 VEVEY.

LYCÉE RÉGION PARISIENNE

PROF MATH

conne rémunération Tél. : 624-94-99.

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE, recherche

COMPTABLE CONF.

pour portefeuilles PME/PMI ré-gion parisierne. Libre de suite. Tél.: 921-06-39.

RESPONSABLE

30 and min. Inivesu maintee min.). 150-180.000 F/an.

Ecrire sous in 12 313,482 M

POUR RECHERCHES APPLIQUÉES EN LLAISON AVEC ENSAM ET GRAND GROUPE MOUSTRIEL

INGÉNIEURS ENSAM

OR ÉQUIYALENT

Adr. C.V. + lettre + photo à :

RÉGIE PRESSE 7, rue de Monttessuy, Paris-7.

Organisme professio actour construction ( recherche

BEAU 2 PCES, cuis., bains, w.-c. Refait neuf. Immouble ra-valé. 390.000 F. 528-99-04. Près Montsouris dans belle maison bourg., s/square, beau duplex 160 m². 1.750.000 F. Tél. : 545-34-28. BOBILLOT/TOLBIAC, bei imm. 1900, fiv. dbie + 2 ch., bns, w.-c., cuis. équip. 589-49-34.

5° arrdt

Triple se., 2 chbres, 100 m². 1.360.000 F. IRG, 706-31-13.

CENSIER , cuis. équipée, bains, ,, asc. Prix 600.000 GARBI - 567-22-88.

**7° arrdt** 

**BUROC 2 PIÈCES** 

ét., ESC., SUF VOIC GARBI - 567-22-88.

8° arrdt

PLACE BEAUVAB

spenii 80 m² à amé T&L : 563-46-78.

12° arrdt

MICHEL BIZOT

BEAU STUDIO, cuis., beine w.-c., refait rd. Rez-de-chause 200,000 F. 528-99-04.

13° arrdt

GOBELINS

S- DES FACULTÉS

15° arrdt 15 RÉCENT PRÈS MÉTROS Bel appt, Rv. 27 m² + chambre.

16° arrdt PASSY - RAVISSANT 2 P. CHARME ET CONFORT ÉT. ÉLEVÉ, ASC, 320-73-37

MONTMORENCY
VUE PANORAMIQUE
LUXUEUX DUPLEX, terraes
récapt. 2 chbra, serv.. par
BANOCOM - 727-84-78.

#### 17° arrdt AV. VILLIERS

ATELIER en séjour + chbra. cft, refait neuf, 8° ét. as 850.000 F. - 526-99-04. MONCEAU-CHAZELLES. 3° asc., p. de t., gd liv., 3 ch., 2 sanit., 145 m², dbie expo. 2.200.000 F. T.: 577-96-85. DOMICILIATION 8.2

18° arrdt ST-VINCENT, près des vig SUPERBE 3-4 P. TT CFT.

Val-de-Marne

2 PIÈCES, 36 m²

95- Val-d'Oise

Province

"RIAN-LES-PRIS, prox. gare, vds 2 p. avec kitchen. équipée, bra. w.-c. séparé, 42 m² + logo, 6 m², s/jard, 3° étage, jram. 1981, cave, ch. élec. indiv., zél.; charges pou élevées. Tél.: 16 (46) 67-48-74.

appartements

achats

ORPI

ORPI - 336-17-36

1,350.000 F. - 254-71-93. **DOMICILIATIONS** SARL - RC - RM onstitution Seine-et-Marne Démarches et tous services. Permanences téléphoniques. 355-17-50

BOISSY-SAINT-LÉGER
Bel appart. 5 pàces, 106 m²,
cutaine équipée, séjour double,
3 ch., s.-de-b. + cab. de toile,
2 w.-c. Nombreux placarde.
Perking en sous-sol. 5 mn à
pied RER. Toutes commoditée.
550,000 F Votre adresse commerciale ou SIÈGE SOCIAL CONSTITUTION STES dont 122\_000 FCF à 7 %. TéL: 569-33-90 après 19 (

ASPAC 293-60-50 + Particulier vend à VINCENNES grox. ÉCOLES, COMMERCES **YOTRE SIÈGE SOCIAL** TÉLEX SECRÉTARIAT DÉMARCHES CONSTITUTIONS AGEGO 294-95-28

cuisine équipée, w.-c., salle d'assi avec douche, chauffage indiv. électrique. 4º étage, 5 bois et R.E.R., fables charges. Px 320 000 F. T. 808-67-33. GARE DE LYON Location courte durée, burx en-tièr. meublés dans Imm. indép. Direct pptaire. 329-58-66.

A VENDRE

APPT F3 + LOGGIA

LOGGIA

LOGGIA

GARAGE

blen situé, raz-de-chaussée.

Sé, 20 m², culains aménagée.

A Cargy-Pontolas:

Is Justice. Prix 320 000 F.

Tél.: 073-18-67 ap. 18 ft. **AVENUE FOCH** Gd stdg, locaux professionnals, 130 m², r.-de-ch. at 140 m² sous-sol, 2 500 000 F. Locasible 25 000 F/mensuel. PROPRIÉTAIRE 267-68-27.

ÉTOILE

**BUREAUX** MEUBLĖS TRĖS HAUT NEVEAU

#### SALLE DE RÉUNIONS DOMICILIATIONS SECRÉTARIAT-TELEX TÉL.: (1) 727-15-59. locaux

industriels

Recherche 1 à 2 pièces PARIS, préférence 5°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 16°, avec ou sens traveus. PASE COMPTANT chez notaire. Tés. 873-20-67 même le soir. Locations MICHEL BERNARD

RECHERCHE URGT 1 000 m
d' ATELJERS-ENTREPOTS
Namema-Colomba-Courbevole
implentation & stratégie
31, rue de Constantinople,
75008 PARIS. 283-67-43. 42, AV. VICTOR-HUGO. TEL.; 502-13-43. cherche pour clients appl hôtels perticuliars.

1º force de venta è PARIS, recherche tous appartaments.
RÉALISATION RAPIDE. de commerce

Ventes

Ventes

Vos Ariège, cae ret., fonds de coarce chause. + stock + coordonnerie. B.A. (61) 68-13-23. URGENT recherche GRANO APPT ou HOTEL PARTIC. Bon stand. Bon quartier. Faire offre au: 705-45-55.

#### maisons de campagne

BEAUCE, 100 km Paris ancienne ferme aménagés. 5 pièces tout corfort, chau-fage fuel, grenier aménagestile, écurie indépend, en pierre pou-vent constituer 2º habitation. Terrain 1 800 m², 480 000 F. Téléphone : (37) 99-07-86.

10 KM CAHORS 10 RM GAHUNG

48150 ESPERE
Particulier vend dans bourg
maison de pleimpied
(6 pièces dont 1 salle à manger, 4 chembres, 1 salon +
selle d'esu et w.-c. + cellier)
gravier aménageable, garage +
pièce d'écé. Terrain 500 m².
Tél. M. ATGEE GRAYSSAC,
46150 Catus.
Téléphone : (65), 20-00-11.

Etude cherche pour CADRE vites tree bent, lover gerent (1) 889-89-66 - 283-57-02. LE PLESSIS-BELLEVILLE
MAISON 5 poss, combles aménageables + garage, jardin
privé, PAP + APL
Rene, st visite: 260-39-82. **Province** Couple retraitée
ch. 2 PIÈCES TOUT CONFORT
1º étage ou svec ascenseur
LA FLECHE ou LE LUDE (72)
Loyer 1 000 F env. C.C.
Ecr. s/nº 8 302 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSÉES,
5, rue des Italiens, 75009 Peris.

# PROX. SCEAUX ROSINSON Magnif. vills caract., s/610 m². Liv. 40 m². chumin., 4 ch., su-perbe cuis. équipée, 2 bre. par. 2 voir. 2.100.DDF. HABITAT RÉGIONAL, 660-44-66.

Valide du Cher, non isolée, ra-viss. dem. caract., 8 p., cft. commune, joll jard. ombragé. Cab. CHATET, (47) 23-91-29.

#### F. CRUZ - 266-19-00 8, RUE LA BOÉTIE-8» Conseil 48 ans d'expérienc Px rentes indexées garantie Etude gratuite discrète.

Libre près La Ferté-Geucher mais. de caract. + dépend. 4 les, time 75 aras, rente l'entrée à 8 ans. 350.000 + 5.000/mois. F. Cruz, 266-19-00.

propriétés

#### LIBRE DANS 7 ANS Trocadéro superbe 265 m² sur Seine, 2 500 000 + 8 000, 76 ang, LAPOUS 554-28-66.

VOLTAIRE A SAISIR Petit 2 p., cuis., 5° ét., sens asc., occupé homme 72 s., 35 000 + 1 000, 554-28-66. PRÈS BLOIS (41) gnifique poté de maître 3 ha, occupé 88 ans. 750,000 + 11.500 F. LAPOUS - 554-28-68.

LAPOUS 554-28-66 SPÉCIALISTE VIAGER 354, rue Lacourba, PARIS-15\*.

# abudi ap epualie

Particuliers

MONDIAL MERCURE Roch, STUDIOS et 2 PIÈCES pour clientèle étrangère APPTS DE STANDING pour ambassades et sociétés. Sadr.: SERVICE ACCUEIL. Tél.: 258-28-18. (demandes) PARTICULIER ACHÈTE **MEUBLES ANCIENS** 

ÉTUDIANTS CHERCHENT: CHAMBRES, STUDIOS, Asso-ciation protestante interuniver-sitaire: 33, place Maubert, PARIS-5". Tél. 326-77-51. **BIBELOTS-TABLEAUX** TÉL RÉPONDEUR 577-81-00. Bijoux Dame fonct. ch. CH., STUDIO meublé ou non, 17°, 18°, 19°. Denis Clichy. 006-08-62.

**ACHAT OR BIJOUX ANCIENS** 

MODERNES - BRILLANTS ARGENTERIE - VISIL OR PERRONO Josiliera-Orfevres à l'Opéra, 4, Chauseés-d'Amin; Etolle, 37, av. Victor-Hugo. Ventas, Occasions, Schanges.

BLIOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
se choielssent chez GILLET,
19, r, d'Arcole, 4\*, 354-00-83,
ACHAT BLIOUX OR-ARGENT,
Métro: Cité, médialle N.-D. de
Paris, Or 2,200 F st arg.

CRÉATIONS MARCELLE VALÉRIE

Avec nos pierres ou avec vos pierres des bijoux comme vous les rêvez. 20, bd de Magente, Paris-10°. Tél.: 201-43-82.

SUR UN MAGNIFIQUE LOT DE 150 TAPIS: IRAN, TURQUIE, CHINE, RUSSIE, PAKISTAN, CACHEMIRE...

**TAPIS** 

**D'ORIENT** 

**MOINS 50 %** 

101. AV. LA BOURDONMAIS. PARIS-7-. 650-40-21, 10 b-20 b, DU 14-10 AU 26-10-85.

Troisième âge LES CÈDRES

Hôtellerie 3º áge, service per-sonnalisé, cuisine soignée, pen-sion complète à partir de 300 F Les CAMELIAS, retraite tr. gd cft. 1 ch. fibre. Près Paris, 77320 Jouy-s/Morin. 404-06-75.

Enseignement

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE Notre hôtel de 100 chambres sur la mer, célèbre dans le monde entier (à 100 km de Londres) et notre école le monde entier (à 100 km de Loudres) et notre école d'anglais tout aussi ofièbre dans les mêmes bâtiments, 25 % DE RÉDUCTION pr les séj, de 90 jours et plus (y compris cours spéc. pour les examens de Cambridge). REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Ramsgate-on-Sea, Kent (Angleterre). Tél. 843-59-12-12 Télex 96454 ou M= Bouillon, 4, rae de la Persévérance, Eaubonne-95. Tél. : (3) 959-26-33 (soirée). LE FRANÇAIS OU L'ANGLAIS EN FRANCE PECENCY LANGUIES.

REGENCY LANGUES

116, av. des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Tél.: (1) 563-17-27-Télex ISO BUR 641605.

REGENCY SCHOOL OF ENGLISH & FRENCH

118-119, palais de la Scala, Monaco. Tél.: (93) 50-49-00 - Télez 4 69 870 118.

Cours

MATHÉMATIQUE PHYSIQUE Tous niveaux par professeur expérim. Tél.: 558-11-71. PRÉPARATION à l'épreuve de français ANTICIPÉ PREMIÈRE ET TERMINALE. Sucche assuré. Tél.: 962-98-31.

Instruments de musique

Prof. de pieno vend demi-queue (1,89 m) lequé noir GROTRIAN-STERNWEG, état neuf acheté juin 85, valeur 120,000 F, vendu 85,000 F. Tél.: 030-16-31.

Maroquinerie **Vente au prix de gros** SACS, SERVIETTES, BAGAGES VISCONTI, 5, r. M.-Lacontte, 3-. 272-18-88. Fermé le sam.

> Moquettes MOQUETTE 100 % PURE LAINE

WOOLMARK Prix posée : 99 F/m². Tél. : 658-81-12. Spécialités

régionales (vins)

N'ATTENDEZ PAS LES FÉTES DE FIN D'ANNÉE POUR VOS COMMANDES I MONTLOUIS AGE

| Timbres

PRÈS LE LUDE (72)
Particulier vend sur place col-lection timbres LAOS neufs et oblitérés + timbres séparés. Feire offres à M. Caby, rue des Ponts, 72800 LUCHÉ-PRINGÉ.

Papyrus

Papyrus d'Egypte 100 % original dessinée et paints à la main, tout artisenat égyptien. Groe, 1/2 gros, détail. Expo. permanentes à l'Orient Praste, 85. - M.-Ange, Paris-16-. 551-61-87. Vacances

**Tourisme** 

SKI DE FOND HAUT-JURA
A 3 HEURES DE PARIS EN TGV
Yves et Lisme accueillent leurs
hôtes dans une ancienne farme
du XVIV siècle confortablement
rénovée avec 5 chambras et
5 sèles de bains, culsine mijotés et pain maison cuit au feu
de bois. Accès limités à 12 personnes, ambiance cheleureuse,
calme et reposanna autour de la
grande table d'hôtes. Prix per
pers. / sem. : de 1 850 F à
2 200 F salon période, comprenant : pension complète + vin
+ matériel ski + accomoagnement. Ecr. LE CRET-L'AGNEAU,
25650 MONTBENOIT
ou tèléph. : 16 (81) 38-12-61.

DIRECCI L. HOUSE HOTEL DRISCOLL HOUSE HOTEL
200 chambres à un it. Derri-pension. 60 livres per samèine, adurtes entre 21-60 ans. S'adresse à 172. New Kent. Road London SE 1, TÉLÉPHONE : 01-703-4175. SKI NOEL FÉVRIER PAQUES 5 à 18 ans. Encadrés per profes-seurs. Tél.: (1) 322-85-14.

Part, vend camping-car + ac-cescoires Mercedes Diesel 208, 90 000 km, possibiliré véhucule utilitaire. Prix 42 000 F à dé-battns. Téléph.: 017-72-91.

Caravaning

#### DEMANDES D'EMPLOIS

J.H. 37 ans, cherche emploi chauffeur de direction ou cheu-feur d'autocar ou grand routier, bonne expérience 12 ans. Tél.: 224-98-39.

JH, 26 ans, cher. emploi evec 5 ans d'espér. I.T.C. s/infor-matique de gestion. Disp. Im-méd. M. Wetzal. Tél. de 9 h à 16 h - 563-14-44, p. 1424.

CHERCHE PERSONNES SERIEUSES ET AMBITIEUSES pour développer affaire com-merciale. Téléphonez pour rendez-vous 757-96-55 de 11 h à 12 h et de 14 h à 16 h. DU LUNDI AU VENDREDI. BONNE EXPÉRIENCE BANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION

> J.F. 36 ans. J.F. 36 ans.
> recherche un poste stable à
> responsabilité dans restaurant
> d'entreprise ou eutres.
> De préférence banilieue l'Est ou
> Paris. Pas aérieux s'abstenir.
> Ecr. s/nº 6 819 la Monde Pub.,
> service ANNONCES CLASSEES,
> 5, rue des Italiens, 76008 Paris. H. 38 ans cherche place chauffeur-livraur, magazinler (cariste), 420-47-80 ap. 18 h.

PROFIL:
DUT/Contrôle de gestion ou
douvelent. Personnellté affirmée. Bonnes ospacités relationnelles, Sens de l'organisation. Apte à informatiser la
fonction, après formation.

1- expérience ou débutant. Libre rapidement. J.F. 46 ans J.F. 46 mss

Réception et marquages marchandiess (vétements). Sens
des responsabilités, charche
place stable grands mégasirs.
Er. s/m 6817 le Monde Pub.,
sandes ANNONCES CLASSES. Adresser C.V. et photo sous référ. 94.089 à 8LEU CONSEIL. 218, nue de Fontensy. 94300 VINCENNES. Qui transmetira. 5, rue des Izaliens, 75009 Paris. Jeune fille possédant Bac F8 (secrétariat médical), recharche posta secrétaire ou employée bureau Libre de suita.

Tél.: 840-80-88.

Le Centre d'Informations Finan-cières (10 ans d'expér... pro-gression 1° aumestre + 45 % C.A. 84 - 512.000.000 13.000 clienta) J.H. 25 ans. 8TS commerce international, anglals, italian, notions d'allemend, cherche emploi import-export.

Ecr. s/nº 6815 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSES,
5, rue des Italiens, 75000 Paris.

ARTISAN MÉCANIQUE

ARTISAN MÉCANICUE
AUTOS, antwart en fin de beil,
recherche situation chef d'etelier mécanique ou entratien
pare automobiles.
Possède:

— une expérience de 25 années;

— une conneissance de toutes
márques de véricules;

— une clientèle confiente et fidèle;

— une axpérience de direction
de compagners.

Env lettre martus., C.V. 4: RÉGIE-PRESSE, s/nº 310.388, 7, rue de Monttessuy, 75332 Paris Cadax 07, qui tratast. Ecr. s/nº t815 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens. 75009 Paris.

CHEFS D'ENTREPRISE L'Agence Nationale Pour l'Emploi vous propose une sélection de collaborateurs :

 INGENIEURS toutes spécialisations CADRES administratifs, commerciaux
 JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

J. F. 35 ans - Bon nivean d'études de médecine -Dynamique - Habituée contacts humains - aimant activités commerciales - Motivée par poste de déléguée à l'information médicale. PROPOSE service à laboratoire de produits phar-macentiques, Paris, RP. BCO/MS 724

PROPOSE service à laboratoire de produits phar-macentiques, Paris, RP.

DIRECTION GÉNÉRALE, H. 40 ans, Sciences-PO, Eco-Fi, licence en droit, exp. de plus de dix ans direction PME gérant et DGA, fabrication et distribution. Connaissances marketing, gestion financière, organisation. Rompu aux négociations avec administrations et banques, exp. sociétés anglo-aaxonnes, bilingue anglais, comaissances procédures export et marché USA.

CHER CHE porte adicine PDG on DG on direc-

CHERCHE poste adjoint PDG on DG on direc-tion PME, BCO/VJ 725.

tion PME, BCO/VI 725.

JOURNALISTE ÉCONOMIQUE ET FINAN-CIER, spécialiste en communication, H. 42 ans, études supérieures de banque, ITB + IEP + Celsu, anglais, 15 ans expérience presse économie, bourse, industrie, contacts haut niveau, expéri-menté en communication interne, externe, rap-ports annuels, pub. financière, relations avec actionnaires, créatif, discret. OFFRE ses compétences à temps plein on partiel.
Missions acceptées. Endie tontes propositions,
BCO/MS 726.

ASSISTANTE milieu associatif, 50 ana, diplôme universitaire + formation à l'animation, 3 ans expérience adolescents, enfants/personnes âgées. CHERCHE travail psycho-social, relations humaines en association, foyer, Paris/RP, BCO/MS 727.

PSYCHOLOGUE, F. 31 ans, diplômée psycho-prat., 6 ans expérience en cabinet conseil informa-tique, recrutement, sélection tests, évaluation, documentation sur organisme de formation. RECHERCHE poste mi-temps service du person-nel ou cabinet de sélection PARIS ou RP, BCO/MS 728.

ECRIRE OU TÉLÉPHONER :



# FORUM DE

#### Non seulement les Français épergnent moins, mais ils le font différemment. De 18,6 % en 1975, année record, le taux d'épargne des ménages, com-paré à leur revenu disponible, a progressivement chuté jusqu'à 13,7 % en 1984, voire moins si l'on en juge par les résultats des six premiers mois de l'année en cours. Mais, dans le même temps, les Français ont délaissé l'immobillier et les placements l'quides (lesquels sont tombés de 65 % à 34 %) « au profit des placements en actions et obligations et des créances sur les entreprises d'assurances », indique le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des

De ce fait, ajoute cet organisme, dans une étude sur l'épargne qui vient de paraitre, « fin 1984, 10 % des Français possédaient des va-leurs mobilières », contre 8 % seulement en 1978 au moment où furent lancées les fameuses SICAV MONORY. Cette évolution, confirmée par le récent rapport du CERC (Centre d'études des revenus période 1970-1983, met en avant l'importance des instru-ments de gestion collective, SICAV et fonds communs de ment. Ceux-ci restent, toutefois « complexes », leur perçue par les épargnants », estime le CREDOC.

conditions de vie).

Voilà quelouss éléments de réflexion pour les participants au Forum de l'investis et du placement, organisé par la société Win du 19 au 21 octobre 1985 au Palais des congrès à Paris, autour d'una ntaine de stands, et comportant neuf débats traitant des principaux sujets d'intérêt propres aux spécialistes du monde financier mais aussi au grand public.

Dossier établi par SERGE MARTL

# Performances 1970-1983 : le mouvement de bascule | Valeurs

en juger par le boom de la Bourse de Paris, mais qui aurait pu penser qu'ils ne faisaient en cela que retrouver l'appétit qui était le leur au début des années 70 ? Ce n'est là que l'un des paradoxes mis en valeur par le Centre d'études des revenus et des coûts (CERC) dans une volumineuse étude parue fin septembre et consacrée aux revenus des Français. La longue durée de la période prise en considération (1970-1983) a l'avantage de « lisser » les comporte-ments erratiques sans gommer pour autant l'effet direct de ces événements majeurs qu'ont été les chocs pétroliers, la poussée inflationniste, avec, pour corollaire, celle des taux d'intérêt. Enfin, une transformation en profondeur de l'appareil de production reposant, en partie, sur des financements longs grâce à une nou-velle politique de l'épargue que la France n'est pas la seule à préconi-ser depuis le début des années 80.

« Depuis 1970, la composition du patrimoine de rapport des ménages s'est transformée progressivement : la crise de 1974 a, d'une part, modifié le comportement des ménages en ce domaine, d'autre part, suscité l'apparition de nouveaux types d'investissements financiers des-tinés notamment à relancer l'activité économique », souligne le CERC dans son quatrième rapport de synthèse (1). Durant ce laps de temps, « l'épargne liquide et surtout l'épargne sur livret sont devenues les placements les plus attractifs; elles ne représentent pas beaucoup de risques financiers; de plus, les difficultés économiques, la crainte du chômage, poussent les ménages à accroître leur épargne de précau-tion facilement mobilisable. Cependant, les politiques d'encouragement aux placements tournés vers le

N savait les Français friands par les pouvoirs publics ces der-d'actions et d'obligations, à nières années ont, semble-t-ll, redonné un peu de vigueur aux valeurs mobilières (obligations surtout). Dans le même temps, l'accroissement de la charge fiscale sur les revenus fonciers et immobiliers, les taux des emprunts, l'enca-drement du crédit et les mesures prises en faveur des locataires au détriment des propriétaires, paraissent décourager les ménages de cette forme d'investissement », remarque cet organisme.

#### Record pour les obligations

Sur l'ensemble de la période considérée, on constate en effet que la part du foncier dans le revenu des Français a régressé de 52 % en 1970 à 42 % treize ans plus tard. L'épar-gne liquide, c'est-à-dire disponible à tout moment, a, au contraire, grimpé de 24 % à 37 % en 1983 tandis que la part des valeurs mobitandis que la part des valeurs mooi-lières (actions et obligations), qui était de 23,9 % en 1970, et de 18,2 % seulement en 1977, remon-tait à 21,1 % en 1983. Si l'on veut entrer dans le détail, on précisera que la part des actions, qui était de 19,2 % en 1970, avait dégringolé à 12,4 % en 1977. En léger progrès par la suite, elle devait retomber à ce même pourcentage (12,4 %) en ce même pourcentage (12,4%) en 1983, amée durant laquelle la part des obligations atteignait le record de 8,7%, soit près du double du tage établi treize ans plus pourcentage 1ôt (4,7 %).

Une fois dessinées, à gros traits, les grandes lignes de la composition des patrimoines, le plus intéressant était de calculer quelles avaient pu être, durant la même période (1970-1983) les performances réelles des placements offerts aux éparguants.

Par le simple jeu de quatre « thermomètres » correspondant à des ment très net de l'impôt sur le périodes d'épargne distinctes et d'un cinquième récapitulant l'ensemble des treize années, on retrouve ainsi un certain nombre de données fondamentales:

• De 1970 à 1980, les logements et terres agricoles sont ceux qui, d'assez loin, établissent les meilleures performances; par la suite, celles-ci se détériorent, surtout pour les terrains agricoles qui enregis-trent des moins-values importantes.

 Sur toute la période des treize années, les livrets et les plans d'épargne-logement ont des perfor-mances réelles négatives; seule l'année 1983 marque un léger redressement du fait du ralentissement de l'inflation.

· Enfin, pour les valeurs mobilières, on note une première chute du rendement en 1974, due à la baisse des cours non compensée par la hansse des taux d'intérêt; alors que le rendement des obligations se redresse l'année suivante, colui des actions continue à diminuer jusqu'en 1977. Une deuxième inflexion à la baisse se produit en 1980 pour les obligations et en 1981 pour les actions, mais les améliorations de performances globales à partir de 1982 font que 100 F placés en 1970 tradnisent, en 1983, un léger gain (en francs constants, + 5 F pour les actions, + 9 F pour les obligations).

A noter que ces différents taux de dement réels ont été établis, abstraction faite de l'imposition sur le revenu des personnes physiques, sur la fortune ou sur les plus-values, souligne le CERC. La précision a d'autant plus d'importance que l'éparguant est conduit régulièrement à faire intervenir la fiscalité dans sa politique de placement. Or celle-ci a été sensiblement modifiée depuis 1970, avec, notamment, l'ins-tauration de l'impôt sur les grandes

ment très net de l'impôt sur le revenu, pour les propriétaires de biens fonciers », et sur les bons anonymes, l'investissement en or étant pénalisé par la levée de l'anonymat depuis 1981, outre l'instauration d'une taxe à la revente. Par contre, dans un sens favorable à l'épargnant, la fiscalité des plus-values a été simplifiée, la création des « livrets roses » et des CODEVI a renforcé le camp des produits nos-De même, la mise sur pied du

compte d'épargne en actions (CEA) a permis de jeter une passerelle avec les « 5 000 F Monory » de 1978, véritable point de départ de ce formidable mouvement qui permet aujourd'hui à la France de compter cinq millions de porteurs de valeurs mobilières alors qu'ils étaient un peu plus de deux millions seulement il y a une dizzine d'années.

#### Logement, lingot: niveau zéro

Ce panorama historique arrêté fin 1983 a-t-il été sensiblement modifié depuis ? Là aussi, le CERC apporte dans son rapport annuel (publié ea juin 1985) des éléments de réponse à cette question.

Etabli sur une période de réfé-ence plus actuelle (fin 1981-fin 1984), le palmarès des performances réciles des placements mentionné par cet organisme place en tête les actions françaises (23,5 % de hausse), les SICAV d'actions françaises (15 %), les obligations du secteur privé, au coude à coude avec les autres SICAV (12 %), les SICAV d'obligations françaises (9,5 %), l'emprunt 7 % 1973 (6 %), semble du patrimoine de rapport (3,5 %). Le logement, le lingot, le livret de Caisse d'épargne, sont frilensement collés au niveau zéro, tandis que les terres agricoles font tomber le mercure au-dessous de 0°, à moins 7 %.

(1) « Les revenus des Français : la crossance et la crise ». Documents du CERC. Numéro spécial : 90 F.

DARIS, place financière internationale? On verra demain on après-demain... Mais. dans l'immédiat, nul ne peut contester que les autorités boursières et les ponvoirs publics - pour une fois réunis, mêtre si ces derniers ont dû jouer de l'aiguillon, ces derniers temps, pour faire avancer les réformes - out mené en quatre ans une vaste entreprise de modernisation de la Bourse visant à développer les investissements d'épargne. Tout en favorisant les financements à long terme, par définition noninflationnistes, et, de ce fait, bénéfiques à l'économie française.

Aux grandes orientations définies. tamment par la « loi Delors » du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, sont venues s'ajouter les dispositions sur l'initiative économique de juillet 1984 et, plus récemment, le décloisonnement des mar-chés monétaire et financier décidé par Pierre Bérégovoy. Encore faut-il que l'intendance suive... En d'autres termes, il faut s'efforcer d'attacher périodiquement au long train de la réforme quelques voitures supplémentaires où sont contenues les mesures de détail.

- The Manufacture of the Control of

Sales of the Sales

**LAVIE FRAN** 

age

LIRIBL

198,1229

Tel était le but des diverses dispositions d'ordre financier (DDOF) adoptées par le Parlement au printemps dernier. C'est encore pour < moderniser le droit -, notami celui des valeurs mobilières, que le champ juridique traditionnellement limité aux actions et aux obligations a dû être modifié pour tenir compte des nouveaux produits financiers nes de l'imagination - parfois trop prolixe - des banquiers. Aux instruments nouveaux destinés à permettre aux entreprises de renforcer leurs fonds propres (certificats d'investissements, titres participatifs, obligations à bons de souscription d'actions, autant de formules qui ont permis de mobiliser 15 mil-liards de francs d'argent frais pour la scule année 1984 « sans nuire aux émissions d'actions, multipliées par deux depuis 1981 -, souligne la Rue de Rivoli), sont venus s'ajouter des produits hybrides, obligeant le légis-

444 Caisses d'Epargne Ecureuil

• 29 000 soluries formés aux techniques financières, • 6 500 agences couvrant le terminie, • 800 distributeurs automatiques "Caisses Express" compatibles mec le réseau Carte Bleue, 400 cars-succursales assurant 17 000 points de contact,

font de l'Ecorevil un partenaire qui joue un rôle fondamental dans l'économie du pays. Grâce à l'unité et la force de son réseau, l'Eurevil est aujourd'hui l'Arni financier de 30 millions de clients.

Le premier réseau de collecte

Prami les 611 milliants de francs de dépâts réportes sur les différents produits d'Épargne de l'Écureul en 1984, 292 militards ont permis de finances les Prêts Ecureuil dont :

- 180 milliants aux collectivités locales. Prélevés sur le Livret A, ces fonds sont utilisés par l'Econeuil en prêts directs. - 112 milliards aux particuliers. Ces fonds prélèves sur l'ensemble des autres produits d'Epargne de l'Ecureul sont essentiellement

De son câté, la Caisse des Dépâts et Consignations a utilisé les autres fonds des Caisses d'Epargne sous forme d'interventions sur les marchés limanciers, monétaires et hypothécaires, et sous forme de prêts aux collectivités locales. En 1984, l'Ecureuit, premier réseau de collecte d'épargne en France, se place aussi au 1º raça des établissements prêteurs aux particuliers et reste, associé à la Caisse des Dépâts et Consignations, le premier bailleur de fands des collectivités locales.

34,5% de l'épargne liquide

Grâce à son réseau et à ses nombreux produits d'épargne, l'Ecureuil a callacté, en 1984, 34,5 % de l'épargne liquide des ménages et détient : - 45,9 % du marché de l'épargne traditionnelle avec 483 milliones de francs de dépôts qui englabent :

Le livret A, leader incontesté de l'épargne 37 m**a**iords Le fivret B, complémentaire du Livret A ... Le L.E.P., Livret d'Epargne Populaire . Le CODEVI, Compte pour le Développement Industriel

 17% du marché de l'épargne logément, soit 42 milliants de francs de dépôts. - 19,8 % du marché des Bons d'Epargne quer 61 millionis de francs de collecte. - 6 % du marché des times en SICAL Fonds Communs de Placements et Comptes Epargne en Actions.



Caisse d'Epargne Ecureuil

### SICAV: la transparence

U côté des sociétés d'investissement à capi-tal variable — et accesscirement des fonds communs gnant une meilleure information sur les différents instruments de gestion collective qui lui sont proposés par les banques, compagnies d'assurances et organismes financiers divers. Prenant en compte les recommandations es en août demier par un et social auquel M. Yves Flornoy, l'ancien syndic des agents de change, a activement participé. ion des opérations de Bourse publiait un pramier essai de différenciation des SICAV à court terme, lesquelles gèrent des capitaux de plus en plus

En effet, si l'on en juge par la demière étude de TGF, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, sur un total de 411 milliards de francs d'actifs à la fin septembre 1985, 207 milliards aient constitués per les seules SICAV de trésorerie. Or, ces dernières ne représentaient numériquement que 112 SICAV sur un total de 345 à la même date. Ce classement de la COB en deux catégories, SICAV à court terme axées sur la « régularité » et autres SICAV, également à court. terme mais plus «sensibles» aux cours de Bourse (le Monde daté 25-26 août) a'inspirait directement des propositions pour l'amélioration de l'information des souscripteurs des organismes de placement en valeurs mobilières (OPCVM) telles que la Commission les avait formulées dans son supplément au bulietin mensuel nº 183 de juillet 1985.

Parallèlement, le ministère de l'économie et des finances annoncait à la même date trois modifications techniques applicables aux SICAV et FCP (le Monde

• L'élargissement de la possibilité offerte aux entreprises de choisir volontairement le régime de report d'imposition, dont le plafond était porté de 3 à 4 millions de francs;

 La réduction des risques inhérents à ce type de placement par l'instauration d'un minimum

fiscales auxquelles les entred'utaisation de l'imposition forde placement, ou FCP, - l'année faitaire des fonds communs. 1985 aura été marquée par un Cette mesure ne concerne pas fiscal reste inchangé.

L'aménagement des règles

Voilà qui devrait permettre au public de s'y retrouver un peu mieux dans le maquis des instruments de gestion collective dont les performances, trop souvent mises en avant sur une courte période, cachent souvent un risque que l'on se garde parfois de

#### **Palmarès** et « tables »

A l'heure actuelle, outre l'outil statistique uniquement grâce à la note mensuelle établie sur les SICAV et les FCP par la Société technique de gestion financière, les gestionnaires ont également comme instrument de travail le pelmarès général des SICAV établi hebdomadairement par la banque Paribas et qui, en tel ou tel confrère, a su moins le mérité d'exister. Le même établissement publie une table des SICAV court terms avec étude des performances sur un, deux ou trois mois dui pâtit actuellement de la redoutable concurrence exercée par le Crédit commercial de France.

Deux actuaires de cette ban-M. Didier Cabon, se sont mis en tête de publier, depuis le début de l'année, suivant la même des SICAV court terme à l'analyse « plus fine » et assortie d'un précieux mode d'emploi, ce groupe Datsa-Kompass. Enfin, il faut citer, à une échelle plus modeste, les ∉tables > de SICAV établies par la société L'Lione davantage axées sur les produits obligataires et côté « défense du consommateur 3, le tableau d'honneur — et de déshonneur

- des établissements gestionnaires de SICAV établi par le mensuel Misux vivre (septembre 1985) avec les risques (d'erreur de disponibilité, fixé à 10 % du mais aussi celui de froisser queltotal des actifs gérés, applicable ques susceptibilités...) que comporte ce genre d'initiative.

إحداد الأسل

# L'INVESTISSEMENT

# mobilières : moderniser le droit

Rédigé en ce sens, le « projet de constitue un document important pour les sociétés appelées à émettre émetteurs eux-mêmes qui atten-daient avec impatience d'en connaitre le contenu exact, pour les ges-tionnaires de portefeuille et pour les épargnants. En effet, il comporte également un volet consacré à la surveillance des placements en produits divers (on « placements miracles ») et des dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la Commission des opérations de Bourse (COB).

Adopté dans son principe le 28 juin 1985 en conseil des ministres, ce texte, dont les principales mesures fout l'objet d'un commentaire fourni dans le bulletin de la COB de juillet dernier, a été voté (en une demi-henre...), début octobre par l'Assemblée nationale (le Monde du 8 octobre). Long de dixsept articles, il aborde successivement quatre séries de dispositions

L - La réglementation du régime des valeurs mobilières. Si la loi du 3 janvier 1983, dite « loi Delors », a clargi considérablement le champ des valeurs mobilières que les dispositions légales sur les sociétés du 24 juillet 1966 limitaient aux seules actions et obligations, il restait à préciser les droits des actionnaires et les délais d'émission de ces nouvelles valeurs mobilières « composées » que sont les titres participatifs, les certificats d'investissement, les bons à souscription d'actions...

C'est ce que s'efforce de faire ce texte en instaurant une section spéciale pour les « autres valeurs mobilières », lesquelles répondent à la définition suivante : « Lorsqu'une valeur mobilière émise par une société par actions donne droit, par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution, tions (la notice COB pourra faire de la COB et de nature à porter l'objet d'une simple publication par

lateur à harmoniser le droit des représentation d'une quotité du dérogation aux dispositions antécapital d'une société émettrice. »

Dans ce cas, les actionnaires et les loi relatif aux valeurs mobilières » titulaires de certificats d'investissement de cette société ont, propor-tionnellement au montant de leurs ces nouveaux produits, pour les titres, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières (art. 339-1).

> Ouant à la décision d'émettre ces nouvelles catégories de valeurs mobilières, elle est du ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société (art. 339-5). Il est entendu que, lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion de prêts participatifs et de titres parti-cipatifs (art. 339-7).

> IL - La simplification des formalités en cas d'augmentation de capital. Dans son article 2, le projet de loi indique, à propos des procé-dures relatives aux augmentations de capital, que le conseil d'administration pourra désormais limiter l'augmentation de capital au montant atteint par les souscriptions lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % du capital (art. 185). De même, l'assemblée qui décide on autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation (art. 186).

mum des actionnaires est ramenée à saire aux comptes, par exemple), quinze jours. En cas de garantie de bonne fin de l'augmentation de capi-tal, le délai de mise à disposition de l'émetteur des fonds correspondants est réduit à trente jours (art. 3 à 6 aux dispositions législatives ou du projet de loi).

Enfin, outre diverses simplificatitres qui sont ou seront émis en voie de presse), il est prévu que, par guants ».

rieures, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché peuvent acheter en Bourse leurs propres actions, en vue d'en régulariser le marché (art. 217-2). Cette autorisation, qui ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois, doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société qui en

fixe les modalités exactes.

III. - La surveillance des placements. Il s'agit de permettre à la Commission des opérations de Bourse (COB) d'apprécier si les contrats de placements en biens divers (diamants, conteneurs, forêts...), qui lui sont obligatoire-ment soumis avant de faire l'objet d'une publicité, présentent le minimum de garanties nécessaires pour l'épargnant. Ces dispositions qui concernent des produits « lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et de valorisation du capital investi prévoient cependant qu'un démarchage pourra être entrepris, sur décision motivée de la COB, pour des parts de fonds communs de placement, ce qui était jusqu'à présent interdit.

de la COB. L'article 17 du projet de loi vise à donner à la Commission des opérations de Bourse les moyens, y compris sur le plan pénal, de ren-forcer sa mission de protection de l'épargne et de contrôle du bon fonctionnement des marchés financiers. La COB, qui pouvait déjà, dans cer-La période de souscription mini- tains cas (révocation d'un commissaisir les autorités judiciaires, pourra dorénavant s'adresser au tribunal de grande instance pour dénoncer « une pratique contraire réglementaires applicables aux domaines relevant de la compétence

IV. - L'adaptation des pouvoirs

# MARQUEZ DES POINTS

# MGF Retraite: marquez des points.

Avec le contrat en points McLr retratte , pointes tranquillement votre retraite quel que soit votre âge.
Le principe en est simple : un premier versement de 5000 F minimum vous permet de constituer un complément de retraite à votre rythme.
Ensuite, vous cotisez à l'époque de votre choix, pour le montant qui vous convient \$3000 F minimum? Chaque versement libre

de touts taxe, se traduit per l'acquisition de points "MGF Retraite" qui se valorisent au fil du temps (13,48 % en 1984, 13,97 % gerantis en 1985). A l'âge de votre retraite, vos points acquis constitueront un capital dont vous disposerez librement. Et sous la forme que vous souhai Renseignez-vous chez votre conse

> HERITAGE Consultation gratuite sur les successions, par le Conseil Supérieur du Notariat

> > • Comptoir Français de l'Or IEpargne de France
> >  La Compagnie Financière
> >  CARDIF

· Charge Eric de LAVANDEYRA

LOTO DE L'INVESTISSEMENT

. ACT

les mutuelles du mans

MGF VIE: 20 rue Saint-Bertrand, 72000 LE MANS, (43) 84 96 40 Poste 4064 Direction de Paris: 7 rue Tronchet, 75008 PARIS, (1) 266 90.70 Poste 344

# L'INVESTISSEMENT ET DU PLACEMEN

# UN VERITABLE SALON de L'EPARGNE

# **IOO EXPOSANTS**

- HANQUES, AGENTS DE CHANGE, LA POSTE, OR, HONOBULER, SCPI, MULTIPROPRIETE, CONSEULERS FINANCIERS, FRANCHISES, JOUR-NAIIX FINANCIERS, CAISSES D'EPARGNE...

Sous le patronage du groupe

# LAVIE FRANÇAISE agefi

**LATRIBUNE** 

GRANDS

INTERVENTION Lundi 21 octobre à 12 h de M. Jean AUROUX. Ministre de l'Urbanisme du Logement et des Transports

res 2000 biens sur ordinateur propo-sés par la FNAIM. Triage au sort chaque jour avec des lots offens par : La Poste Le Crédit de la Bourse Paluel-Marmont-Finance Les Mutuelles du Mans Trans Expansion Vie Valinonde Presse

IMMOBILIER Experise gramine par la Chambre Syndicale Parisienne des Propriétai-

> CLOTURE OFFICIELLE Lundi 21 octobre à 18 h 30 par M. Pierre BEREGOVOY Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

Organisation: Société WIN 46, rue Sainte-Anne **75002 PARIS** Tél.: 296.64.50

#### 19-20-21 OCTOBRE 10 h à 19 h

Palais des Congrès (Porte Maillot) 3º NIVEAU - Entrée 30 F pour la journée

### DEBATS

LE BOURSE EN 1966 ARDATEUR : Dicher ALFANDARI (Réductions en Chef - Le Tribuse de l'Économie) de l'Économe).

Cilles BRAC de LA PERRITE (Prisident Directeur Général - Bunque Pravio de Castion Francaire, B.P.G.F.).

Invier DUPONT (Syndie - Compagnie des Agenes de Change).

Perre JARS (Directeur - Direction Francaire - B.E.P.).

Enc de LA VANDETPA (Agent de Change).

Petre LENFANT (Chef du Service de l'Information - Commission des Opérations de Bourse, C.O.B.).

François SIMONINET (Directeur Général Adjoint - AGF).

ndi 19 octobre, 14 h 00 à 15 h 36 LES MARCHES FINANCIERS DANS LE MOSDE ANDGATEUR : Deller ALFANDARI (Rédaction en Chef - la Tribune Économie). ne BOURUET-AUBERTOT (Directeur - Changé de la Direction male des Affaires Financiènes et Industrielles - Crédit

Lycunast).
Francis BUISSON (Agent de Change).
Francis BUISSON (Agent de Change).
Jean de La CHARURGIERE (Président - Société de Benque et d'Investatements, SOBI, Crospe Barchaya).
Pauric DUVERGER (Direction, Direction Financière - Société Cénerale) Jean-Marie Palluel-MARMONT (Président Directeur Général Paluel-Marmont-Pinneco).

edi 19 octobre, 16 h 30 å 18 h 00 LIS PERFORMANCIS DES FLACEMENTS COLLECTIFS (SICAV, Fonds Commun...) ANIMATEUR : Dider ALFANDARI (Rédacteur en Chel - Le Tribuse

#### avec les intervenants les plus prestigieux

Gérard GALICHON (Directour Général - Coisse Commie du Crédit munau. Citaler MCCLIM-ROUSSEL (Directour - CIC de Paris). Citage VALLON (Paleident - Pédénation Maticania des Clubs Changes - Canada - Can

 Dimatyche 20 Octobus, 10 h 00 à 12 h 30 VOTRE REFREITE EN QUESTION ? ANUMATEUR : Cable PREVOST (Chef de Service - La Vie

INAUGURATION OFFICIELLE

Samedi 19 octobre à 12 h

par M. le Maire de Paris

Prancation).

Prancation 11 h 30 - Premier Début :

Comment compléter ou retraite à titre personnel ?

Génard ATHIAS (Président - AFER).

Bermard ATHIAS (Président - AFER).

Bermard ATHIAS (Président - GAR).

Jean-François DEBROIS (Directour - AGE).

Pierre LARADEE (Directour Général Adjoint - HAP).

Jecques LALLEMENT (Président - Pédération Prançaise des Socié
tés d'Assumment

jacques inviscos)
Paul VILLEMACNE (Directour Général - CARDET).
11 h 30 è 12 h 30 - Descriços Début :
Comment compléter su retraite dans le cadre de

mongane : n COURRE (Directour - Monaellos de Mans), sen DEVINE (Directour Général - Epargeo de France), sen FERGESON (Président Directour Général - Engle Sur Vie), tick LUCAS (Président - Syndient Hatona) des Contiers smances). ani Vilistoca (Prisident - Pidération Nationale des Syndicon anns Généraux d'Assumaces).

• Dimzuche 20 October, 14 h 00 à 15 h 30 EXISTS T-IL DES PLECEMENTS MIRACLE ? ANDMATEUR : Isabelle MUSNUK (Rédacteur en Chef Adjumt - La Vie Prinquiss).

Jacques CHAUMET (Président Directeur Général - Chaumet Joulletes).
Bernard POTTIER (Inrecteur Général - Groupe de Paris).
Marie-Hélène des EEIS (Directeur - Institut National de la Conscenation, INC.).
Claude SALLERON (Secrétaire Général - Compagnie des Commissionnaires Agréés puès la Bouzse de Commerce de Paus).

Dimenche 20 Octobre, 16 h 30 å 18 h 00 L'OR, LE DOLLAR ET LES TAUX D'INTERÊT EN 1988 ANUMATEUR : Robert LOZADA (Conseiller de la Rédaction - La Vie

Prancise).
Prancise).
Philisppe GATHALA (Directeur de la Tréscretie et des Changes
Crédit du Nord).
Jean-Michel (EEDILE (Directeur Central - B.P.G.F.).
Jean-Michel (EEDILE (Directeur Central - B.P.G.F.).
Jean-Michel (EEDILE (Directeur - Drouot-Assumnced).
Jean-Michel ISTEL (Directeur de la Gestion de Parimonne - Bauque
Internationale pour l'Afrique Occidentale, B.L.A.O.).
Josefin RASSION (Président Directeur Général - Crédit de la

Nico YEER (Director Général - Rorento).

■ Lemdi 21 Octobre, 10 ± 00 ± 12 h 00 L'INGMORLLER: SE LOGER OU INVESTIR? (chassique, industriel, commercial, loisir, financement, S.C.P.I., etc.) lean-Louis BUNNET (Chef du Département des Placements Foncieus et immobilieur - Caisse Nanosale du Crécin Agneole, CINCA). Paul-Louis CAMIZION (Président - Chambre Syndicale des Promotement Boder-Prance: Président Drectaux Générales.)

ral - FEAU). Paule DUFOUR (Président Directeur Général - Comptoir des entrepreneurs). Alem MAUGARD (Directour de la Construction - Ministère de l'Urbenieure et du Logement). Pierre MOREI, (Prémient - Chambre Syndicale Parisienne des Pro-préfaires Immobiliers). pmenares imponuens). Louis-C. PELLOUZ (Président Directeur Général - Groupe Pelloux). Roger SEVILLA (Président - FNAIM IIe-de-France).

PAUT-IL SE LAISSER SÉDUIRE PAR LES AVANTAGES ANIMATEUR : habelle MUSNIK (Rédaction: en Chef Adjoint - La Vie Française). Vie Française).

Intervention exceptionnelle de M. Emile VEROM (Président Durecteur Général - Mayorete).

Henri BARDET (Chef du Service d'Etudes Piscules et Jundiques Franças Lefébore).

Claude FATH (Durecteur - Droutel-Assurances).

Parrick de FREMINET (Directeur des Services Piscules - Banque Pariban).

Panibus).

Mahre Bennard MONASSIER (Président de l'instant du Droit des Affaires du Conseil Supénieur du Notanat).

Jean SEMBELY (Directeur du Droit des Affaires et de la Fiscalité - Crédit du Nord).

Lundi 21 Octobre, 16 h 30 à 18 h 30

ENTREPRENDRE, CRÉER ET RÉUSSIR
Intervention exceptionnelle de

Mime Francine GOMEZ (Président Directeur Général -

• 1ameli 21 Octobre, 14 h 00 à 15 h 30

variante. M. Michel Edouard LECLERC (Secrétaire Céméral - Centres.

Leciere). Michel BIEGALA (Directeur Général-Europe, Investors in Industry, Groupe 3 D.

Alam-Stitlett DUPOND (Disserver Francier, Basque Industrielle et Mobiliter Privée).

Philippe DUVAL (Premier Vice-Président de la Chambre de Comert DUPOND (Disserteur Prouncier, Renque Industrielle et marce et d'Industre de Pars). Philippe LOUIS-DREYFUS (Secrétaire Général - Rimque Louis-Dreyfus).



Tan-Uard

. . . . . . . . . . . . .

# economie

**SOCIAL** 

#### LE CONFLIT DANS LES USINES RENAULT

### La reprise du travail s'est effectuée normalement au Mans

Le travail a repris mercredi 16 octobre au matin à l'usine Renault du Mans. Les premières équipes étaient entrées des mardi soir afin de remetire l'établissement en route. Les équipes du matin sont arrivées à 5 h 30. A l'intérieur de l'usine, les salariés se sont remis au travail sans incident. M. André Sainjon, secrétaire général de la fédération de la métallurgie, a affirmé, le 15 octobre sur RTL, que le synthetic de l'était de l'était de l'estaite de synthetique. dicat du Mans avait évité « toute provocation ».

Néaumoins, « la CCT entend intensifier ses initia-tires dans toutes les entreprises. Les problèmes restent entiers. La lutte n'est pas finie. »

Les établissements de Flins, de Sandouville, de Manbenge, sont en chômage économique jusqu'à jeudi, en attendant les pièces produites au Mans. A Douni, 450 salariés selon la CGT (300 selon la direction) sur 7 700 se sont prononcés, le 15 octobre,

« pour l'action et le maintien dans l'usine » et « pour exiger des négociations ». La CGT organise, mer-credi après-midi, une manifestation dans les rues de

Donai pour protester contre le lock-out de la direc-tion. la CFDT a refusé de participer au vote. A Billancourt, la CGT poursuit l'occupation en filtrant les entrées, alors que la direction fait signer sur un registre les non-grévistes. A 8 heures, un ras-semblement, à l'intérieur de l'usine a résuit 1 100

personnes; 3 000 salariés out, d'antre part, défilé dans les rues de Billancouryt à l'appel de la CGT, en scandant : « Il faut négocier avec la CGT ! ».

A Choisy-le-Roi, le travall a repris mardi 15 octobre en fin de matinée. Sur 1 011 salariés et 803 votants, 341 se sont déclarés pour la noursuite de la grère, 347 pour d'autres formes d'action.

#### «Nous avons été trahis»

De notre envoyée spéciale

Le Mans. - Coup de théâtre à l'usine Renault du Mans : la CGT a signé, à 16 heures, le mardi 15 octobre avec la CFDT, la CGC et FO, le protocole d'accord qu'elle avait pourtant rejeté à plusieurs reprises depuis vendredi soir. Le syndicat a finalement rendu les armes sous la menace d'une intervention immédiate des forces de l'ordre «avec tout ce que cela comporte». M. Jean-Pierre Boustouler, dirigeant cégétiste du Mans, annonçait, en fin d'après-midi, aux grévistes qu'aen arriver à cette situation aurait des conséquences désastreuses immédiates mais aussi à terme sur l'unité du personnel Renault au Mans ».

À 10 heures, le matin même, la CGT avait condamné cet accord comme «inacceptable», et les grévistes, à main levée, avaient décidé de continuer l'occupation, affirmant qu'-ils n'étaient pas prêts à baisser les bras». Mais, à 13 heures, des rumeurs commençaient à courir à la Chataignerie, QG des syndicats où certains militants affirmaient que «les onze syndicalistes cités en référé seraient licenciés si le tràvail ne reprenait pas ». Les larmes aux yeux ou remachant leur colère, les piquets de grève avaient passé l'après-midi aux portes de l'usine.

Certains voulaient continuer Poccupation. D'autres s'indignaient : « Les salauds qui ont signé contre la grève seront bien contents d'avoir la prime que nous avons gagnée. » On accusait, un fois de plus, la direction et la maîtrise d'avoir utilisé une nouvelle arme contre le personnel, le téléphone, en appelant chaque chaque salarié pour lui demander s'il se déclarait gréviste ou non gréviste. < Il y a des gars qui ont été menacés de divorce par leur femme s'ils n'allaient pas signer. >

Mais personne ne s'y trompait. C'était bel et bien une défaite pour les salariés du Mans : « On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre - déclarait l'un deux, tandis qu'un autre lançait, plus brutal : « En fait, on est cocus. » M. Bernard Boudeau, délégué CGT, passait de groupe en groupe pour remonter le moral des troupes. « Vous avez été les meilleurs les gars, meilleurs qu'en 1968. 1969,1971 et 1975. Nous ne sommes pas battus, nous avons été trahis. Nous rentrerons dans l'usine dignes et la tête haute. » Très vite, comme pour effacer les traces de ce conflit,

on démonte les estrades et on enlève les banderoles syndicales. An cri de « traîtres », et sous les huées, celle de la CFDT est brûlée...

#### Pas de CRS depuis 1952

mais aussi par les traditions de l'entreprise : - On n'a pas vu de CRS à Renault au Mans depuis 1952», affirmait un syndicaliste. D'autre part, les militants CGT de l'usine du Mans ont une certaine autonomie au sein de la Fédération de la métallurgie. Tout en payant leur écot à la politique de la CGT, ils ont refusé le conflit ouvert avec les forces de l'ordre. Enfin, les militants cégétistes n'ont plus été nombreux à répondre aux appels à la solidarité qui leur avaient été lancés par l'union départementale. Ils n'étaient que cinq cents ce matin (auxquels venaient s'ajouter les trois cents grévistes) à venir d'autres entreprises assister au meeting qui a en lieu devant l'usine et à participer à une manifestation.

Au Mans, la grève était impopu-laire. « C'est une bataille de nantis; il y a des demandeurs d'emploi qui sont bien plus à plaindre qu'eux. affirmait-on dans les commerces ou dans les rues, tandis que le maire communiste d'Allonnes, qui se pro-Comment expliquer un tel revire-ment ? Sans doute par le manque de combativité des salariés de l'usine polé par les chômeurs de sa com-

> Dans l'usine même, les événents laisseront des traces, même si la CGT et la CFDT souhaitent « conserver intacte l'union des travailleurs ». Demain, les militants des deux syndicats devront travailler ensemble mais aussi les grévistes, les non-grévistes et les agents de maî-trise, qui ont joué un rôle-clé lors de la campagne de signatures organisée par la direction.

Alors que s'ouvraient les portes de l'usine, M. Boustouler déclarait que « les revendications restent en suspens », et que « le chemin de la lutte était la seule voie ». Mais, désormais, la mobilisation ne sera pas

MARIE-CHRISTINE ROBERT.

#### Un échec lourd de conséquences pour la CGT

En reculant in extremis au Mans alors que tont indiquait qu'elle était prête à l'épreuve de force, la CGT a domé le 15 octobre une surprenante image d'elle-même. Au soir de la sortie du conflit de l'usine sartho tant la Confédération - « Renault, ce n'est pas fini, l'ordre du jour, c'est l'action, l'action, l'action » - que la Fédération de la métallurgie - où M. Sainjon parlait de « modification des formes de lutte » - tentaient de masquer l'ampleur du revers. La tactique est classique mais illusoire, car l'échec est de

La centrale de M. Henri Krasucki voit le conflit Renault se rétrécir comme une peau de chagrin. Et cela dans les pires conditions. Au Mans, la reddition est d'autant plus douloureuse qu'elle est totale. En acceptant l'après-midi ce qu'elle refusait le matin, la CGT n'a obtenn que ce qu'elle avait rejeté il y a un an (« la prime d'intéressement aux perfor-mances locales.). Si elle a sauvé ses piquets de grèves d'une sanction, elle n'a eu satisfaction sur aucune revendication. Plus globalement, dans le bras de fer qu'elle avait la politique salariale). Sur cengagé avec M. Besse et... avec le tableaux, la CGT a échoné.

plupart des salariés de Renault

comprennent aujourd'hui que,

dans une entreprise qui perd près

d'un milliard de francs par mois,

les revendications salariales ne

spagnol Seat par Volkswagen.

plus rapides que prévu, ce qui n'est pas complètement rassurant

pour la Régie) - et rapprocher

ainsi ses conditions de production de celles de ses grands concur-

penyent être satisfaites.

gouvernement, elle a perda les deux usines de la Régie. Et là où elle a occupé, elle n'a pu sortir du piège d'un mouvement minoritaire.

L'effet est d'autant plus catastrophique qu'à force d'entretenir une certaine mythologie autour de Renault « la forteresse ouvrière », in CGT avait donné le sentiment à ses militants qu'elle pouvait y mener des actions sans faille. Or c'est dans un de ses propres bastions que la CGT, en ayant montré son incapa-cité à mobiliser réellement les salariés, est battue. Comme le souligne un membre du bureau confédéral. ce mouvement avait une double composante : politique (défi au gouvernement, accusé, avec la direction de Renault, par le délégué syndical central, de vouloir « mettre à genoux les travailleurs de la Régie et en faire un exemple pour parvenir, ensuite, à faire accepter une politique de casse par tous les salariés du pays ») et revendicative (à grève générale pour le 15 octobre, la partir d'un mécontentement réel sur la politique salariale). Sur ces deux sitr que M. Henri Krasucki, qui,

D'ores et déjà, cette défaite va premières manches: elle n'a pas avoir des conséquences sévères. La rénasi à étendre la grève «exemplaire» du Mans à l'ensemble des chez Renault le lever de rideau à sa chez Renault le lever de rideau à sa Journée nationale d'action interpro-fessionnelle du 24 octobre. A défaut d'avoir un rôle d'entraînement, les «Renault» risquent de conforter ceux qui, au sein de la CGT ello-même, hésitent à se lancer dans une « grande messe » syndicale jugée imitile et politisée à ourrance. Ils ont fait, à leur corps défendant, la démonstration inverse du discours tenn par les dirigeants confédéraux tant à dire aux salariés : en luttant, vous pouvez vous opposer à certaines orientations gouvernemen tales et patronales, les faire reculer et engranger les résultats. La jour-née du 24 octobre s'annonçait diffiinque mond

The second secon

E SALIT S.

of St. St. St. St. St.

sistions d'an

reserve all part

THE PERSON LANGUAGES

23 4 10 2.044...

. Sugarame es cate

PETE DA 1917 A-1-46 .

STORY OF THE RES

POST OF STATE OF STATE

palier er til i til 🗰

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD

THE SALE HAS SHE WAS ASSESSED.

EVISOURS ADD

anger a la salah

menteral of 12 % to a

TOTAL COME # 13

MARCHÉ INTERBAI

This for Mann

in the fine of

Lee Lice . W x

TAUX DES

GRICULTURE-

a quarante 1

Alle Senting to Lie Right

The real of the last last

The second secon

Control Control

Name of Street, of Street,

A COLUMN TO THE REST

Service of Antone

A B Track Comment of the Party

English Tank

Control of the second second

The state of

Scalle to have at the

A Secretary of the Secretary

S Design Control of the Control of t

A STATE OF THE STA

Troubles Bar

Tarana and the same

MAC MAINTENANT TO BE THE PLEASE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES

A STATE OF STREET

The second second the second

State & S

- +.. +

S the Elm

(C)

Un autre effet pourrait jouer sur les « équilibres » au sein de la direc-tion confédérale. Pour les « durs » (MM. Viannet, Alezard, Warcholak), dont certains voulaient une depuis juin, avait dû leur céder du terrain, en tire le moindre profit. Le secrétaire général semble avoir cou-vert M. Sainjon, qui a joué un rôle-clé pour tenter de trouver une porte de sortie à ce conflit si mal engagé Mais il s'est pour le moins livré à une très manvaise évaluation du rapport de fosces au sein de la Régie, allant jusqu'à dire, le 10 octobre, alors que déjà le mouvement pati-nait, que « c'est quelque chose de considérable qui se met en route chez Renault et ailleurs ». Son passîf va s'alourdir.

Il n'y a que des vainces, à trois ou quatre exceptions près, au bureau confédéral de la CGT. A moins de six semaines du quarante-deuxième congrès confédéral, les dissensions internes vont être relancées. Mais les adversaires de la ligne officielle ont trop peu d'espace dans la CGT pour espérer un retournement de stratégie.

MICHEL NOBLECOURT.

Se Monde **ÉCONOMIE** 

# La fin de la cogestion

(Suite de la première page.)

Le gouvernement était d'autant plus inquiet qu'il n'ignorait pas la volonté du Parti communiste d'en découdre. La réunion du bureau politique, le jeudi 10 octobre, avait conclu à la nécessité d'un mouvement dur chez Renault et certains n'étaient pas hostiles à un affrontement: toujours l'obsession de Jules Moch (1).

Mais une grève ne se décrète pas. Surtout dans la conjoncture politique et sociale actuelle. Et le rapport de forces était par trop défavorable à la centrale de ment capable de coups de mains, pas de démonstration de force.

Les chiffres sont parlants : 300 grévistes au Mans alors que 3000 salariés assistaient à un meeting - inimaginable en d'autres temps - de la direction; 479 grévistes à Douai sur 7000 salariés, et même à Choisy, où la CGT obtenait régulièrement

70 % des suffrages, la reprise du tiative industrielle des syndicats travail était votée le 15 octobre. Il — et notamment les pressions de reste donc uniquement Billan- la CGT pour que soit réalisé un court, le bastion des bastions, où contrat peu rentable en URSS. une centaine de cégétistes filtrent l'actuel PDG a réussi à faire pénéles entrées mais où l'arrêt de la trer la flexibilité dans les têtes ; la production n'est guère domma-

Cet échec de la CGT est donc

un tournant pour l'automobile comme pour le syndicalisme, un peu comme le fut chez Fiat en 1980 la contre-manifestation de 40 000 salariés de Turin, hostiles à l'agitation sporadique qui désordéfavorable à la centrale de MM. Krasucki et Viannet, venant fait un succès pour M. Besse qui cogestion CGT-direction chez

Après avoir repoussé toute ini-

#### GRÈVE A AIR INTER : LE TRA-FIC EST PERTURBÉ A 50 %

Les syndicats des personnels navigants techniques d'Air Inter ont lancé, pour le mercredi 16 et le jeudi 17 octobre, un appel à la grève pour protester contre un blâme infligé à l'équipage d'un Airbus. Le trafic est, selon Air Inter, assuré à environ 50 % (soit 170 vols sur 300) ce mercredi et devrait se maintenir au même niveau jeudi.

Cette sanction, considérée comme mineure par la direction, a été prise à la suite d'un incident survenu le 30 mars dernier à Perpignan, où un Airbus était sorti de la piste, sans faire de dégâts autres que matériels (le Monde du 23 juillet). Les trois syndicats concernés — Syndicat national des pilotes de ligne, Syndicat national des mécaniciens de l'aviation civile et Syndicat national des personnels navigants de l'aviation -considèrent au contraire cette sanction comme injuste et arbitraire et en demandent la levée. Ils affirment avoir déposé leur préavis le 8 octo-bre dermer.

#### **CHOMEURS INDEMNISES:** HAUSSE DE 1,2 % **EN SEPTEMBRE**

Le nombre de chômeurs et de préetraités en cours d'indemnisation à la fin du mois de septembre, était de 1 939 869, soit une hausse de 1,2 % (22 077 allocataires) par rapport au mois d'août, selon les statistiques mensuelles publiées, mardi 15 octo-bre, par l'UNEDIC.

Par ailleurs, les ASSEDIC ont enregistré en septembre une nette augmentation (+ 41,2 %) du nombre de dossiers déposés; celle-ci, qui, bien que de nature saisonnière, est nettement plus importante que les années précédentes ».

Les bénéficiaires d'indemnités se répartissent ainsi : 1 684 854 demandeurs d'emplois (+ 4,5 % en un mois, + 14,8 % en un an), 641 412 préretraités (- 0,8 % en un mois, - 7,6 % en un an), et 2 079 bénéficiaires d'indemnités de formation (- 13,3 % en un mois, - 69,7 %

Pour pouvoir imiter les performances de gestion des Japonais -fondées notamment sur de faibles niveaux de stocks - il faut pouvoir compter sur une relative paix sociale dans l'entreprise (même s'il est illusoire de penser que les salariés français se contenteront un jour, comme chez Toyota, de porter un brassard pour manifester leur mécontentement).

Encore faut-il être sûr d'une La compétition n'a jamais été chose : le tournant du Mans ne aussi vive dans l'automobile. Et sera positif que s'il voit effectiveles deux groupes français, réorgament la victoire dans la CGT des nisés tardivement, paraissent bien « réalistes » sur les « archaïabsents des grandes manœuvres ques», un mouvement essentiel confirmer ce que l'on pressentait avait notamment pour mission de en cours : coproductions nippo- au moment où la souplesse et denuis l'été : la CGT est actuelle-General Motors ou Mitsubishi et dans l'industrie automobile. S'il Chrysler, recherche par Fiat d'un devait s'agir d'une défaite du syngrand partenaire, rachat de dicalisme, le triomphe de certains serait de courte durée. Dans une Renault va donc enfin ponvoir bataille économique, l'amertume se restructurer - et cela sans des troupes n'est pas la meilleure licenciements (les départs étant

garantie de la victoire. **BRUNO DETHOMAS.** 

(1) Jules Moch, alors ministre de l'intérieur (socialiste), a envoyé en 1947 les forces de l'ordre pour réprimer vio-lemment les grandes grèves du Nord.

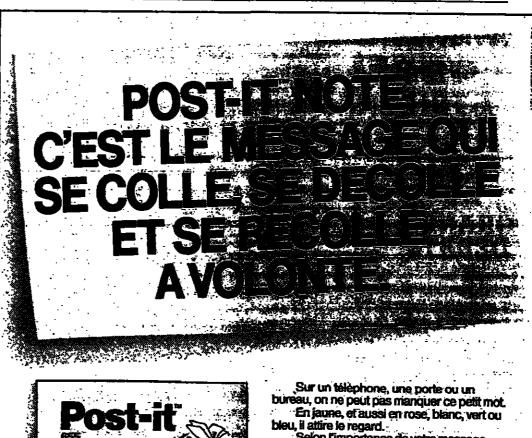

Selon l'importance de votre message. utilisez le petit, le moyen ou le grand format.

A chaque instant, Post-it "Note yous

#### ÉTRANGER

AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

#### Grève chez Chrysler après l'échec des négociations Les soixante-dix mille ouvriers de façon à «éviter les augmentations

Chrysler aux Etats-Unis et leurs dix mille collègues canadiens se sont mis en grève mardi 15 octobre à minuit, le contrat précédent arrivant à expiration et les dirigeants de la firme n'ayant pas réussi à se mettre d'accord avec le syndicat de l'automobile (UAW, United Automobile Workers), malgré d'ultimes négociations pendant tout le week-end.

Chrysler demandait, en effet, une plus grande flexibilité de l'organisa-tion du travail par la réduction du nombre des «classifications» (qui déterminent les tâches que peuvent exécuter les ouvriers) et une modulation de la rémunération en sonotion du rendement et des résultats. A sa manière éclatante, M. Lee Iacocca, le président de Chrysler, l'avait annoncé en plusieurs occa-sions ces derniers mois. « La prolifé-ration des classifications conduit les usines américaines à leur perte. Nous ne pouvons rester avec cent vingt classifications alors que le Japon et d'autres en ont deux ou ont réduît le nombre à cinq ou six », déclarait-il le jeudi 10 octobre.

Sans aller aussi loin, M. Thomas Miner, vice-président chargé des relations sociales, qui conduisait les négociations, avait demandé que le nombre de classifications soit ramené à douze. Il voulait instaurer un système de rémnnération plus progressif pour les nouveaux embauchés, une limitation de l'ancienneté (seniority) et lier les hausses de salaires aux résultats de la firme, de

quand les affaires vont mal ».

Le syndicat réclamait, pour sa part, un « alignement » sur les accords signés l'an dernier avec General Motors et Ford. Si les salaires chez Chrysler se sont rapprochés de ceux en vigueur chez les deux autres grands constructeurs, l'UAW restait attaché au système d'augmentations annuelles en fonction du coût de la vie, indépendamment des primes liées aux résultats qui ne pouvaient être qu'un «sup-Chrysler a fait cette année des

bénéfices substantiels : 852 millions de dollars pour le deuxième trimestre 1985, et l'on prévoit un accroissement de 11,7 % des dividendes versés aux actionnaires pour le der nier trimestre. L'UAW souhaitait aussi obtenir une amélioration du système de retraites. Ses représentants n'auraient accepté de conces-sions sur l'organisation du travail qu'en échange d'une amélioration de la sécurité de l'emploi pour les ouvriers, sinon ecela coûterait des milliers d'emplois», selon M. Stepp, vice-président du syndi-

Un mois après l'ouverture des négociations, M. Miner reconnaissait que les positions des deux interlocuteurs • étaient aussi éloignées que le pôle Nord l'est du pôle Sud ». Apparemment, elles ne se sont pas encore assez rapprochées pour éviter

La progression du dollar sur les marchés des changes, amorcée mardi 15 septembre, s'est poursuivie, mercredi 16 septembre, à une cadence plus rapide. Le cours de la devise américaine s'est élevé de 8,1175 F à 8,15 F environ et de 2,66 DM à plus de 2,67 DM: il venait de 8,10 F et 2,6550 DM en début de semaine. La demande de dollars est générale sur les marchés, émanant de tous les opérateurs. A New-York, mardi soir, le « billet vert » s'était même élevé à près de 8,19 F et jusqu'à 2,6850 DM, mais la Réserve fédérale et les autres banques centrales sont intervenues pour « casser » la hausse. La Banque du Japon a dû enrayer la remontée du dollar à Tokyo, qui a atteint 217 yens pour revenir à un peu plus de 216 yens. On seit qu'à New-York, le 22 septembre dernier, les « cinq » étaient convenus de faire baisser le dollar plus fortement à l'égard du yen que vis-à-vis des autres monnaies.

#### Banque mondiale : M. Volker dément briguer la présidence

« Je suis tà où je suis, j'y reste », a déclaré, mardi 15 octobre, M. Paul Volkar, le président de la Réserve fédérale américaine. Il démentait ainsi fermement les rumeurs, reprises par la presse, selon lesquelles il envisagerait de démissionner pour devenir président de la Banque mondiale. L'actuel tenant du posts, M. Alden Clausen, avait annoncé, la semaine demière à Séoul, qu'il ne solliciterait pas un renouvellement de son mandat, qui expire

#### Créations d'entreprises : progression au premier semestre

Les créations d'entreprises en France ont progressé au rythme de 19,3 % au premier semestre 1985, avec 50 371 naissances de sociétés, selon une étude du Crédit d'équipement des PME (CEPME). Les créations dépassent largement le nombre des défaillances chiffré à 13 313 sur les six premiers mois de 1985, en hausse de 10 % par rapport à la même période de 1984. Ce mouvement de reprise est dû à deux secteurs : la commerce et le BTP. Pour le premier, les créations (+ 23,2 %) ont été nettement supérieures aux défaillances (+ 14,4 %). Pour le second, on constate un net regain des créations (+ 13,9 %) et une nette quesi-stabilisation des défaillances. Dans l'industrie et les services, les évolutions des créations et des défaillances sont à peu près équilibrées, alors que dans l'hôtellerie-restauration les disparitions progressent plus vite que les créations.

#### **Téléviseurs japonais :** la France autorisée à suspendre ses importations

La Commission européenne a autorisé la France à suspendre, jusqu'à la fin de l'année, ses importations indirectes - c'est-à-dire qui transitent par d'autres pays de la CEE - de téléviseurs en provenance du Japon. Les importations directes sont limitées à 84 000 par an, contingent traditionnellement épuisé. Depuis le 1º janvier 1985, la France avait autorisé l'importation indirecte de 29 800 téléviseurs japonais au titre de la libre circulation des biens industriels dans la CEE. Les prix des téléviseurs japonais sont, en moyenne, inférieurs de 20 % aux prix des téléviseurs français. dont la production est passée de 2,04 millions d'unités en 1983 à

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                    | COURS             | DO TOOK           | 1 |            |             | 5.         | l _ | DED           | MO  | 46            | SIX MOIS    |              |     |                  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------|-------------|------------|-----|---------------|-----|---------------|-------------|--------------|-----|------------------|--|--|--|
|                    | + bes             | + hout            | B | <b>ው</b> ተ | <b>30</b> d | έρ         | Ba  | <b>p.</b> + 0 | o d | <b>4</b> p. – | Ro          | ቡ ተር         | e d | <del>ép.</del> – |  |  |  |
| SE-U               | 8,1400<br>5,9377  | 8,1420<br>5,9413  |   | 75         | +           | <b>%</b>   | ŀ:  | 16<br>6       |     | 175<br>20     | <u> </u>    | 375<br>70    |     | 475<br>164       |  |  |  |
| Yes (160)          | 3,7598            | 3,7633            | + | 87         | ÷           | 97         | Ŀ   | 172           | +   | 191           | ÷           | 589          | +   | 564              |  |  |  |
| DM                 | 3,8481<br>2,7945  | 3,8500<br>2,7061  |   | 117<br>74  | +           | 129<br>82  | ]‡  | 233<br>148    |     | 250<br>162    | ‡           | 672<br>442   | +   | 486              |  |  |  |
| F.R. (100)<br>F.S. | 15,8685<br>3,7160 | 15,8886<br>3,7195 |   | 48<br>155  | <b>+</b>    | 184<br>171 | ‡   | 101<br>311    | +   | 212<br>344    | ‡           | 219<br>841   | +   |                  |  |  |  |
| L(1 000)           | 4,5216<br>11,4798 | 4,5246<br>11,4859 | = | 268<br>253 | ÷           | 175<br>215 | =   | 386<br>448    | _   | 333<br>390    | <b> </b> =: | 971<br>1 841 | =   | 882<br>861       |  |  |  |
|                    |                   |                   |   |            | _           |            |     |               |     |               | _           |              | _   |                  |  |  |  |

#### TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U 7 7/8<br>IM 4 3/8<br>Fluin 5 3/4<br>F.R. (190) 8 3/4<br>F.S 1<br>L(1906) 12 1/2 | \$1/8   \$1/16<br>45/8   4 1/2<br>6   513/14<br>93/4   \$9/14<br>2   4<br>141/2   13 3/4 | 4 5/8 4 5/8<br>5 15/16 5 13/16<br>8 13/16 8 5/8<br>4 1/8 4 1/16<br>14 3/4 13 3/4 | 4 3/4 4 11/16<br>5 15/16 5 13/16<br>8 7/8 8 15/16<br>4 3/16 4 9/16<br>14 1/2 13 1/2 | 5 15/16<br>9 3/16<br>411/16<br>14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| £ 11 1/2                                                                             | 113/4 11 5/8                                                                             | 11 3/4   11 9/16                                                                 | 11 11/16 11 1/4                                                                     | 11 3/8                            |

F. Street. . | 9 3/16 9 7/16| 9 3/8 9 3/4 | 9 1/2 9 7/8 | 10 3/8 Ces cours peatiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

#### -AGRICULTURE-

#### Les quarante ans de la FAO

Le 16 octobre 1945 était créée l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, plus connue sous son sigle anglais : FAO, Food and Agriculture Organization. Dans l'après-guerre, elle s'est surtout préoccupée de nutrition et de stabilisation des cours des matières premières, important outil statistique procédant à d'innombrables études, disposant de nombreux experts, la FAO a peu à peu réorienté son action sur le développement agricole et rural.

La FAO ne dispose pas de ressources propres, mais d'un bud-get alloue par les Etats membres (il s'élevait à 1,105 milliard pour l'exercice biennal 1984-1985). Les contributions sont versées en fonction de programmes d'action décidés par les Etats donneurs et ceveurs. Société de services, la FAO met en œuvre ses budgets, mais cherche depuis plusieurs années à bénéficier d'une plus grande liberté d'initiative pour fournir une assistance directe aux pays en développement.

C'est l'objectif recherché par M. Edouard Saouma, directeur général de la FAO depuis 1976. Libanais, ingénieur agronome, il a su naviguer entre les exigences contradictoires des pays du tiers-

monde et celles des pays industrialisés. La FAO, en effet, n'échappe pas à la campagne de contestation du système des Nations unies menée par les Etats-Unis. La prochaine discussion budgétaire, en novembre prochain, en sera un indice supplémentaire. Mais M. Saouma, qui dirige l'organisation avec une poigne pas toujours très appre-ciée du personnel, a jusqu'alors évité de donner trop d'armes à Washington, en réduisant les frais de fonctionnement, les réunions et publications de la FAO. Le discours des dirigeants de

l'organisation s'est dans ces dernières années modifié, subissant l'influence des organisations non gouvernementales et de certains experts qui, depuis longtemps dejà, plaident pour le développement auto-centré, les cultures vivrières, et estiment que la crise du tiers-monde est d'abord politique et non le résultat d'une quelconque fatalité géographique. La FAO a fait de la journée du 16 octobre, date de sa création, la journée de l'alimentation, temps fort pour la prise de conscience des drames de la faim et des solidarités néces-

#### **ASSURANCES**

#### Les assureurs dénoncent le poids de la fiscalité sur les primes

entier. Avec un chiffre d'affaires de

204,5 milliards de francs, elle a enregistré, en France, une progres-

sion de 12,8 %; supérieure à celle

du produit intérieur brut (+ 8,6 %),

et ses piacements nouveaux, an titre

des réserves obligatoires, ont atteint

62,1 milliards de francs, dont 57,5 %

en obligations, ce qui a permis de financer 7,7 % de l'investissement national.

L'évolution des branches a été

égale. L'assurance-vie a progressé

de 22,4 %, contre 11,3 % en 1983, en

raison des besoins de retraite com-plémentaire. En assurance-

(43 % des encaissements globaux avec 54 milliards de francs), les

résultats de 1984 sont sensiblement équivalants à ceux de 1983 (béné-fice de 1,3 milliard de francs, soit

2,4 % des encaissements). Cette amélioration, après cinq amées de déficit (de 1978 à 1982) est due,

essentiellement, à la diminution des

accidents de la route (- 8 % en

1983, contre – 4 % en moyenne, au cours des dix années précédentes), cette diminution s'expliquant par la

baisse du kilométrage annuel des

particuliers (-2%) et des transpor-teurs routiers (-5%), due à la crise économique et à la bausse du

La branche incendie-industriels

est à nouveau déficitaire

(- 650 millions de francs), en rai-

son de la concurrence sauvage qui

s'exerce dans ce secteur, de même

que la branche vol, éprouvée par la

hausse de la criminalité (+ 11,4 %

en 1984 et + 99,7 % en cinq ans),

notamment en ce qui concerne les «vols spécifiques» (attaques de banques, de bijouteries et de com-

merce de luxe), en progression de

145,6 milliards de francs. M. Lalle-

ment a précisé ou'à hauteur de 50 %

ces bénéfices étaient composés de plus-values boursières et immobi-lières, et qu'ils étaient à peine suffi-

FRANÇOIS RENARD.

prix des carburants.

mmages, la branche automobile

C'est avec une vigueur inaccontu-mée que la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), regroupant le secteur nationalisé et le secteur privé, a dénoncé le poids de la fiscalité sur les primes d'assu-

S'exprimant devant la presse, le président de la FFSA, M. Jacques Lallement, a qualifié de «lourde, débridée, croissante et inéquitable» cette fiscalité, sonlignant que « 1984 restera pour l'assurance française, l'amée du doublement de la taxe sur les primes de l'assurance auto-mobile, portée de 9 % à 18 % =. Il 2 indiqué que la France détenait le record européen de la taxation de l'assurance, inexistante en Grande-Bretagne - et très réduite ailleurs, et a relevé les effets pervers de cette situation: décalage entre les tarifs et les coûts techniques du risque, confiscation des gains de producti-vité et «sous-assurance» des parti-culiers aussi bien que des entre-prises.

Ainsi, pour l'assurance automo-bile, le doublement de la taxe précé-demment évoqué, l'augmentation de la contribution aux charges de la Sécurité sociale (qui a fait l'objet d'un recours en Conseil d'Etat) et le relèvement de la cotisation du Fonds de garantie ont porté à 35 % le total des prélèvements fiscaux et parafis-caux. M. Lallement en conclut que cet alourdissement de la fiscalité n'a pas permis de faire bénéficier les automobilistes de la baisse de fré-quence des accidents. Il a donc proposé deux mesures.

La première, est la prise en compte des primes d'assurance dans l'indice général des prix. Ces primes n'y figurent pas, ce qui permet au gouvernement de relever massivement les taxes sans incidence sur cet indice. Si elles y figuraient, les pouvoirs publics auraient, sans doute, la main moins lourde. Autrefois, les assureurs avaient obtenu que leurs primes ne scient pas inclues dans l'indice, afin de pouvoir la majorer plus facilement. Nos actes nous sui-

#### Des résultats satisfaisants

La seconde mesure est l'applicata sectante mesarre est l'applica-tion de la TVA aux primes; ce qui permettrait le rattachement à un des régimes de la TVA et réduirait le montant de la fiscalité, paisque la valeur ajoutée est faible (25 %) dans l'assurance; M. Lallement ajonte que cette mesure est un préa-lable indispensable à la libre presta-tion des services qui va être instanrée au sein de la CEF.

La seconde préoccupation de la FFSA est la distorsion de la concurrence, devenue « intolérable », qui résulte, essentiellement, d'un assu-jettissement inégal à la fiscalité an profit des organismes mutualistes et des banques.

En ce qui concerne les résultats globaux de l'assurance française en 1984, M. Lallement les a qualifiés de « satisfaisants », alors qu'une crise mondiale sans précédent affecte gravement les résultats de cette profession dans le monde

#### **FAITS ET CHIFFRES**

Occupation de l'usine Thomson-Téléphone de Boulogne-Billancourt. – Après l'établissement de Colombes, les salariés de l'usine Thomson-Téléphone de Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine) occupent depuis le 15 octobre au matin le centre de calculs, arrêtant l'ordinateur de l'établissement. Trois cents personnes sur les sept cents salariés de l'usine de Billancourt ont débrayé à l'appel de la CFDT et de la CGT pour protester contre le plan de restructura-tion a prévoyant des déménagements inacceptables et, à terme, des licenciements et la fermeture d'établissements ».

 Formation en alternance: le CNPF, FO et la CFTC écrivent à M. Michel Delebarre. – La CGC et la CFDT ont finalement décidé de ne pas s'associer aux signataires de l'accord sur la formation en alternance (CNPF, FO et CFTC), qui ont adressé une lettre au ministre du travail, M. Michel Delebarre, pour lui demander huit mesures de simplification pour le dispositif en faveur des jennes de dix-huit à vingt-cinq ans. Lors d'une réunion de bilan, le 27 septembre dernier, le partenaires sociaux (hormis la CGT) avaient annonce, dans une déclaration commune, leur intention d'intervenir auprès du ministre du travail. Mais la CFDT et la CGC, qui admettaient le bien-fondé de la plupart des propositions retenues, ont voulu marquer leur opposition à la demande de suppression des charges sociales supportées par l'indemnité complémentaire versée par les entreprises aux stagiaires en initiation à la vie professionnelle.

#### EN BOURSE

#### ANDRÉ AU SECOND MARCHÉ

#### Le chausseur sachant coter

Avec l'arrivée des chaussures André, le 17 octobre 1985, sur le second marché de Paris (sous la conduite de la Société géné-rale et de la charge Leven), ce sera un groupe de 3,5 milliards de francs de chiffre d'affaires et une marge brute d'autofinance-ment de 240 millions qui entrera à la Bourse, où la seule société de ce secteur introduite jusqu'à présent était la firme Stéphane Kelian, présente depuis le mois de mai dernier au second marché

Mais quel intérêt cette entreprise publique par excellence (elle dispose, avec les marques André, Monclair, Minelli, Raoui, Dressoir, Pinet, Byron, Orcade... de plus de mille points de vente) peut-elle trouver à s'adresser au public ? « Je souhaitais depuis longtemps que le personnel puisse devenir actionnaire, et 62 % de nos employés ont souhaité qu'il en soit ainsi », assure M. Jean-Louis Descours, prési-dent de la société, et qui voit là la concrétisation des idées expri-mées dans le Club entreprise et progrès dont il a été le fondateur.

Réparti actuellement entre les repart scuelement entre les groupes Leven (source Pertier) pour 27 % du capital, Descours (25 %), Eurafrance (Barque Lazard) pour 20 % et les « divers » (18 %), l'actionnariet sera ouvert au public à hauteur de 15 % par mise à disposition des titres détenus par Leven, les autres groupes d'actionnaires conservant leurs participations. A croire qu'ils veulent continuer à suivre de près l'évolution d'un groupe dont le bénéfice devrait atteindre 90 millions à 100 millions de francs en 1985-1986 contre 70,9 millions en 1983-1984 pour doubler en 1987-1988, selon les dirigeents.

Pour parvenir à cette crois-sance des résultets, € le chaus-

seur sechant chausser », un slogan qui a fait sa fortune, compte rentabiliser ses différentes acqui-sitions (Jallate en 1981, Minelli en janvier 1984, Sag-Chaussures un an plus tard), qui lui ont coûté 250 millions de francs, en quatre ans, auxquels s'ajoutent 400 millions de francs d'investissements non financiers.

Ce plan de développement externe, qui a permis à André, société créée en 1903 et spécialisée pendant plus de soixante ans dans la distribution « populaire », d'accéder aux gammes moyennes et supérieures, devrait être complété par des implantations hors de France et dans des secteurs d'activité voisins. Le potentiel du groupe, qui s'appuie sur douze établissements en France, un en Espagne et un en Allemagne fédérale (où André Deutschland vend chaque année 2,5 millions de paires de chaus-sures) permet de réaliser 21 % du chiffre d'affaires à l'exportation. Pour l'instant, le groupe, qui emploie 8 500 personnes au total, se contente de « tâter le terrain » aux Etats-unis, mais le fait de devenir une société cotée en Bourse devrait faciliter les investigations. Par ailleurs la société a créé un réseau de vente en discount sous l'enseigne « La

Dans l'immédiat, André, qui estime à plus de 1 milliant de francs son patrimoine immobilier. met sur le marché 315 000 actions au prix d'offre minimum de 560 F par titre. Ce qui, compte tenu du nombre d'actions émises (2,1 millions), équivaut à une capitalisation boursière de 1 178 millions de francs pour un groupe qui représente actuellement 10 % du marché français de la chau

halle aux vêtements >.

S. M.



#### Le Savoir Vivre Micro

Toute l'actualité de la micro-informatique. les bancs d'essai des nouveaux l matériels et logiciels. des programmes inédits, des informations pratiques sur tout ce qui communique, c'est chaque mois dans SVM.

17 F. EN VENTE PARTOUT.



#### RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES

**ENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS** 

**AVIS DE PRÉSÉLECTION** 

Dans le cadre de ses approvisionnements en matières premières suivantes :

- Huiles brutes colsa / tournesol;
- Huile de coprah : - Huile de lin;
- Huiles hydrogénées et graisses végétales ;
- Suifs:
- Graines oléagineuses,
- L'Entreprise nationale des corps gras lance un avis de présélection de fournisseurs Cette opération a pour but de sélectionner les fournisseurs éventuels de ces
- matières premières pour l'exercice 1986 et sera réalisé sur la base des critères - Qualité du soumissionnaire : producteur/exportateur.
- Références commerciales et financières.
- Dans tous les cas, les soumissionnaires à cet avis de présélection devront joindre à leur demande les documents suivants nécessaires à la constitution de leur dossier
- Raison sociale, nationalité de la société, profession, numéro du registre du commerce, capital, forme juridique de la société, sa date de création ;
- Producteur, sous-traitant ou revendeur;
- Adresse du siège social, numéro de téléphone, numéro de télex;
- Succursales; - Banque domiciliataire, son adresse, nº téléphone, nº télex, nº compte de la société;
- Liste des produits;
- Effectifs 1981, 1982, 1983, 1984, 1985;
- Les bilans 1981, 1982, 1983, 1984; - Les comptes de résultats 1981, 1982, 1983, 1984;
- Les statuts de l'entreprise ainsi que la liste des principaux actionnaires; - La situation fiscale en Algérie et dans le pays du siège social;
- Liste des principaux gestionnaires;

- Répartition du capital social lorsque votre entreprise est une société anonyme. Les réponses à cet avis de présélection devront être adressées à l'adresse suivante : Entreprise nationale des corps gras

Direction commerciale, 13, avenue Mustapha-Sayed-El-Ouali, ALGER

et ce avant le 15 novembre 1985, délai de rigueur.

10 mm

GE QUI COLLE

Franco Modigliani, Prix Nobel 1985 en économie, est une des grandes vedettes de la discipline depuis une quarantaine d'années. Il s'est fait connaître très jeune, en 1944, par un article sur la théorie de Keynes, qui a lancé une controverse sur le rôle essentiel de la préférence pour la liquidité. Demeuré fidèle au Keynésianisme, il a pris part, en tant que chef de file, à la controverse entre monétaristes et key-

nésiens dans les années 1950 et 1960, aux côtés de keynésiens célèbres, tels Paul Samuelson, James Tobin et Lawrence Klein, autres Prix Nobel.

Italien d'origine, Franco Modigliani a quitté l'Europe pour les Etats-Unis dans sa jeunesse, mais il a toujours gardé des fiens étroits avec son pays natal. Malgré ce côté en-ropéen, Modigliani n'est pas l'homme des longs traités. C'est l'article qui lui convient le mient. Il en a écrit au moins une centaine. Touchant pratiquement à tous les aspects de la macro-économie, il a toujours contribué d'une manière décisive à la théorie contemporaine de la finance, domaine de la micro-économie. Son originalité est incontestable. Même ses adversaires - les tenants du monétarisme - l'ont toujours reconnu comme un homme d'idées.

Sa « Théorie du cycle de vie » a été inventée en 1954 avec Richard Brumberg. Keynes avait conçu une relation simple et linéaire entre revenu et consommation, donc entre revenu et épargne (l'épargne étant égale au revenu moins la consomma-tion). Mais Brumberg et Modigliani ont expliqué que cette relation, l'investisseur individuel. même si on pouvait la mettre en évidence dans les données macroéconomiques, ne pouvait pas provenir d'un même comportement au niveau du ménage, celui-ci n'ayant pas toujours intérêt à épargner. Un jeune ménage, par exemple, avec une perspective de revenu croissant et des dépenses importantes en raison des enfants en bas âge, peut vou-

diminuerait plutôt son capital. La deuxième grande contribution de Modigliani date de 1958, avec Merton Miller. Elle est plus difficile à expliquer car plutôt abstraite. Mais elle a complètement transformé le domaine de la finance.

loir s'endetter dans un premier temps et épargner plus tard. Dans sa

vieillesse il n'épargnerait plus et

La théorie a toujours eu des difficultés énormes – qui persistent d'ailleurs anjourd'hui – à expliquer pourquoi les sociétés partagent un peu de leurs profits avec les actionnaires sous forme de dividendes et pourquoi elles partagent le reste avec eux sous forme d'investissements. Traditionnellement, on proposait les théories de la liquidité et du «levier» (ratio d'endettement aux actifs) pour l'expliquer. Mais ce

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ACTION COOPERATIVE

CENTRE D'ACTION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL DE L'OUEMÉ

Nº 894/MDRAC/DG/DGM/CO

YU ET BON A TRANSMETTRE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADROINT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le ministre du développement rural et de l'action copérative de la République populaire du Bénin Istoce, pour le compte de la direction générale du CARDER-OUEMÉ, dans le cadre du projet de développement rural intégré de la province de l'Ouémé, un appel d'offres international pour la louroiture du matériel routier sur financement de la Bamque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Le dossier d'appel d'offres peut être consulté à :

La Direction des études et de la planification de ministère du développement rural et de l'action coopérative (DEP/MDRAC) à COTONOU RPB.

La direction du génie rural (service machimisme agricule) à PORTO-NOVO RPB.

La Direction générale du CARDER-OUEMÉ (division génie rural) à PORTO-NOVO RPB.

c'est que si on s'en tient à des hypo-thèses de marchés parfaits et d'investisseurs rationnels, le rapport de dividendes au profit des sociétés devient entièrement indéterminé : ce rapport n'a aucun effet ni sur l'entreprise, ni sur le portefeuille de

Cela n'est pas grave, pourrait-on croire, puisque les marchés ne sont pas parfaits et les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. L'ennui, c'est que le domaine en question est précisément celui où les hypothèses de perfection des marés et de la rationalité des agents

#### Les taux d'intérêt

Deux autres contributions de Modigliani dans le domaine de la e retiennent l'attention. Avec Dwight Jassee, il a élaboré en 1969, un modèle du rationnement du crédit et il a contribué à la théorie de la structure des taux d'intérêt.

Avec Richard Sutch, il est l'auteur, en 1967, d'une théorie dénommée «Habitat naturel de la structure des taux d'intérêt ». Cette théorie associe la préférence de l'entreprise pour un endettement à court terme par rapport à un endettement à long terme à l'ensemble des activités productrices de celle-ci (d'où le terme «habitat naturel»). Modigliani et Sutch ont démontré que de telles considérations ont des répercussions sur la structure à terme des taux d'intérêt. Face à

que Miller et Modigliani ont établi, l'énorme succès de la théorie des anticipations rationnelles dans les années 70. Modigliani s'est efforcé, en 1973, de rendre sa théorie de la structure des taux d'intérêt compatible avec cette théorie des anticipa-tions. Ce travail a été réalisé avec Robert Shiller.

> En 1973, il y avait encore peu de keynesiens à l'écoute des anticipations rationnelles. C'est là un autre reflet de l'esprit particulièrement ouvert du nouveau Prix Nobel.

> Enfin, Modigliani a apporté une importante contribution à l'élaboration du grand modèle économétrique de l'économie américaine de MIT-FRB-Penn. Ce modèle, qui combina les efforts de deux universités américaines et ceux de la Banque centrale du même pays (la Federal Reserve), a été le précurseur de tous les grands modèles économétrique qui fonctionnent aujourd'hui, comme celui de la Wharton School,

celui de Data Resources et celui de la Federal Reserve. Il a certaine-ment inspiré les modèles français de l'INSEE et de la direction de la prévision. Sans méconnaître tous ceux qui ont participé à cet énorme travail dans les années 60, il est certain que Modigliani a été l'homme-clé en ce qui concerne l'intégration du secteur financier dans le modèle.

Dans les années récentes, les origines européennes de Modigliani ont influencé la direction de ses recher ches. En particulier, il a démontré l'importance de l'indexation des salaires dans les pays européens depuis les crises pétrolières des années 70. Pour ceux qui profitent des écrits de Modigliani depuis de longues années, ce sera réconfortant de pouvoir se réclamer désormais d'un Prix Nobel

> JACQUES MÉLITZ. (Chargé de mission à l'INSEE.)

# **TRANSPORTS**

LIBÉRALISATION DU TRAFIC AÉRIEN EUROPÉEN

#### Air France dit non à la déréglementation

La déréglementation, on n'en veut pas! M. Marceau Long, PDG d'Air France, ne saurait être plus clair. Pour lui, la déréglementation des transports aériens à l'américaine, est synonyme d'abandon de lignes les moins rentables, de reconstitution de monopole, de vicillissement de la flotte et, au bout du compte, de désagréments pour les passagers qui bénéficient en com-pensation de tarifs réduits. Aussi la compagnie aérienne française compagnie aerienne française soutient-elle sans réserve les propositions adoptées, le 27 septembre dernier, par l'Association des compagnies aériennes (AEA) sur la libéralisation du trafic aérien européen, propositions qui seront examinées par le conseil des ministres des transports des Dix en novembre.

L'AEA, qui rassemble vingt compagnies européennes (CEE et hors CEE), a pris position sur deux aspects de la libéralisation du trafic aérien : le partage des capacités sur les lignes internationales intra-européennes et l'établissement des tarifs. Le partage des capacités entre les compagnies de deux pays est actuellement régi par la règle du 50/50. L'AEA propose de lui substi-tuer une répartition à 45/55. Le changement paraît minime, mais

pourtant sur le terrain, constate M. Marceau Long – dont la compa-gnie a passé un accord sur la base de cette répartition avec la Grande-Bretagne, – il suffit à stimuler sérieusement la concurrence entre

les compagnies. Sur le plan tarifaire, l'AEA sug-gère la création de zones de flexibi-lité autour des axes de réduction de 20 % et de 40 % qui existent actueliement. Soit une variation supplé-mentaire de 15 % au-dessus ou en dessous. Pour les réductions encore plus importantes, la flexibilité serait limitée à 10 %. Par ailleurs, l'approbation gouvernementale des deux pays concernés ne serait plus néces-saire. L'AEA ne s'est pas attaqué aux tarifs de base pour ne pas remet-tre en cause l'unité du réseau intra-

Un dernier point, la liberté d'accès au marché, qui concerne les liaisons de métropole régionale à métropole régionale dans deux pays différents, n'a pas encore fait l'objet de propositions communes en raison de propositions communes en raison de la réticence de certains pays. Mais Air France, qui a développé déjà des accords avec des compa-gnies régionales (TAT, Air Litto-ral), se montre très en pointe en ce domaine.

**GROUPE SAGA** 

Réunis respectivement les 9 et

10 octobre 1985, les conseils d'adminis-tration des sociétés Société Anonyme de

tration des sociétés Société Anonyme de Gérance et d'Armement SAGA (Hol-ding), SAGA Transport et C.T.C. (France) ont pris connaissance des prévisions de résultats pour l'exercice, qui devraient, sauf accidents imprévas, confirmer le redressement enregistré en 1984. Ils ont décidé de convoquer pour le 2 décembre 1985 l'assemblée générale extraordinaire de leurs actionnaires pour délibérer sur un projet d'absorption-fusion par SAGA (Holding) de SAGA Transport et C.T.C. (France).

La société absorbante, qui prendrait la dénomination de SAGA, est cotée sur

le marché comptant de la Bourse de Paris. Les parités de fusion proposées sont de dix-huit actions SAGA (Hol-

ding) pour une action C.T.C. (France) et de deux actions SAGA (Holding) pour une action SAGA Transport. Après fusion, SAGA aurait un capital

nominal de 91 291 600 F, réparti en 1 825 832 actions de 50 F chacune. L'opération prendrait effet au 1-1-85.

Les résultats au 30 juin 1985, compte tenu de la fusion, ressortiraleut avant impût à 20,7 MF.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

#### AUSSEDAT REY

Les comptes de la société mère pour le premier semestre 1985 font apparaî-tre an bénéfice net de 5,9 millions de francs, après 16,2 millions d'amortisse-ments (contre 5,6 millions de bénéfice et 16.9 millions d'amortissements au jum 1984 à structures comparables). 30 juin 1984 à structures comparables).
Ce résultat net est obtenu après 25,7 millions de francs de profits exceptionnels, liés aux fifialisations faites en début d'année; le résultat courant est donc en perte de 19,3 millions, incluant notamment environ 20 millions de pertes exceptionnelles dues aux grands froids de jenvier qui ont immobilisé l'usine de Saillat pendant près de quinze irens.

Le groupe a poursuivi activement au cours de ce semestre là mise en place des investissements et les reconversions d'usines prévues an plan qui ont néces-sité des arrêts techniques et des ralentis-sements, notamment à Lancey et à Maresquel; pour ces différentes raisons, la production et la vente de papier out été inférieures à celles du premier semestre de 1984 à structures comparables.

La beisse du prix des pâtes a favorisé nos unités non intégrées et permis à la nouvelle société Iridium de couvrir ses frais de démarrage et de reconversion de l'usine de Maresquel avec un résultat net équilibré au premier semestre 1985. Les activités de distribution, et en particulier la société Papeteries de France, continuent à dégager des résul-

Enfin, dans le secteur des panneaux stratifiés, Polyrey poursuit ses activités

de façon toujours favorable, avec un chiffre d'affaires de 215 millions de francs, en angmentation de 9,6 % sur l'an dernier, et un bénéfice net de 7,8 millions avant impôts.

8000

1250

·.. : 5

Les compres consolidés ne retiennem pas certaines plus-values exceptionnelles emegistrées entre sociétés du groupe lors des filialisations et font apparaître de ce fait une perte nette de 9,4 millions de ce fait une perte nette de 9,4 millions de francs pour le premier semestre 1985, après des provisions pour impôts de 4,2 millions et après 39,6 millions d'amortissements, pour un chiffre d'af-faires de 2 236 millions de francs.

Les résultats du deuxième semestre devraient être meilleurs que ceax du premier, maleré une conjoneure inégale selon les produits. En effet, les causes de réduction de production du premier semestre ont dispara ou sont nettement attémées sur le second.

Les investissements déjà réalisés répondent aux attentes initiales; les opérations les plus importantes sont encore en cours, et leur réalisation s'étendra sur 1986 et 1987 en apportant progressivement leur contribution à l'amélioration

des résultats.

Par ailleurs, le groupe vient de créer un nouvean département, « Aussedat Rey Barotic », chargé du développement, de la production et de la commercialisaton de la gamme de papiers nouveanx et originanx présentés au dernier SICOB et destinés aux matériels les plus modernes du burean et de la transmission de l'informatique.

#### CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES

Une cautaine d'entreprises PMI des Psys de Loire ont participé, le 3 octobre à Angers, à une importante réunion sur le marché britantique organisée par les Banques populaires avec le concours des chambres de commerce.

des chambres de commerce.

Une importante réunion consacréeaux possibilités offertes par le marché
britannique et organisée à l'initiative
des Banques populaires d'Angers,
Nantes et Rennes, s'est déroulée le
3 octobre au Palais des Congrès
d'Angers en présence d'une centaine
d'entreprises exportatrices venues des
différentes localités des Pays de Loire.

Ouverte par M. Desinaguères, présidifférentes localités des Pays de Loire.

Ouverte par M. Desjonquères, président de la Banque populaire d'Angers, et introduite par M. Paulange, président de la commission commerce extérieur de la chambre régionale, cette journée comprenait deux parties : une « table ronde », animée par M. Bernard Rapp, d'Antenne 2, avec la participation de M. Guy Carron de la Carrière, ministre plénipotentiaire à Londres, ainsi que celle d'industriels britanniques et français ; une série d'ateliers sectoriels animés par des spécialistes du poste d'expansion de Londres et des industriels, exportateurs confirmés sur ce pays.

pays.
Une mission d'industriels de la région devrait être bientôt organisée en Grande-Bretagne.

A rappeler que cette opération s'ins-crit dans le cadre de la convention signée entre le Centre français du com-merce extérieur et la Calsue centrale

des Banques populaires (novembre 1984). Depuis mars 1985, le Centre français du commerce extérieur et les Banques populaires ont entraîné plus de cent entreprises françaises sur le mar-ché britannique, avec des séjours de prospection à Londres, mais aussi Man-chester, Birmingham, Glasgow, etc.



Pour favoriser le dév leurs activités respectives dans le do-maine du commerce international, la Compagnie Financière de Suez et le groupe IMETAL viens un accord en vue de rapprocher certains de leurs intérêts.

Ce rapprochement intervient à la suite de l'acquisition par Snez Interna-tional d'un réseau de négoce de produits chimiques, organisé autour de la société Oxyde Chemicals, dont le siège est aux Pays-Bas.

Aux termes de l'accord intervenu, Suez International doit céder 50 % des actions d'Oxyde à la société Minemet, oni constitue le réseau de commerce in ternational du groupe IMETAL. En contrepartie, Suez International entrera dans le capital de Minemet pour environ 7,5 %.



ÉLECTRONIQUE SERGE DASSAULT :

**IMPORTANTE COMMANDE DE LA POSTE** 

La direction générale des postes vient de notifier à l'Electronique Serge Dassault un marché de micro-ordinateurs de guichets (MOG) permettant d'équiper 620 postes de travail. Cette nouveile commande porte ainsi à plus de 1500 le nombre des guichetiers qui disposeront de micro-ordinateurs ESD.

Ce contrat se situe dans le cadre de la modernisation des bureaux de poste entreprise par l'administration des PTT, pour améliorer la qualité du service rendu à la clientèle et les conditions de travail de son personnel.

Rappelons que, à partir de sa collaboration avec la poste française, l'Électronique Serge Dassault a déjà remporté de nombreux succès à l'exportation. Elle est notamment, dans le domaine de l'informatique postale et bancaire, le fournisseur des postes suisse, belge, luxemboargeoise, allemande et hongroise.



RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 1985

Les résultats du premier semestre 1985 peuvent se résumer dans les chiffres suiva

|                                               | SOC         | ŒTÊ         | CONSOLIDE   |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| • • •                                         | 1= semestre | 1" semestre | 1° semestre | 1ª semestre |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 1964        | 1985        | 1984        | 1985        |  |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires<br>Résultat avant impôt et | 505 084     | 551 928     | 1 173 743   | 1 238 674   |  |  |  |  |  |  |
| participation                                 | 19 012      | 24 125      | 67 088      | 80 344      |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 9 200*      | 9 500*      | 39 200 *    | 47 000 *    |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 9 812       | 14 625      | 27 888      | 33 344      |  |  |  |  |  |  |

Avec un chiffre d'affaires de I 239 MF, en progression de 5,5% sur calui du premier semestre 1984, le groupe Précision mécanique Labinal a globalement maintenn une activité convenable dans une conjoncture industrielle manssade, unit en ce qui concerne la construction aéronautique que l'industrie automobile. Par division, l'évolution du chiffre d'affaires a été contrastée.

La division Aérospatiale dectronique à réussi à enrayer la baisse de son chiffre d'affaires, qui passe de 320 MF à 325,2 MF, tandis que la division Microturbo, moins sensible aux aléas conjoncturels grâce an niveau de son chiffre d'affaires réalisé à l'étranger (47%), a caregistré une progression de 17% de ses ventes (235,6 MF contre 201 MF).

Dans les activités liées à l'industrie automobile, la division Filtration a réalisé un chiffre d'affaires de 267,4 MF, en progression de 15 % sur celui du premier semestre 1984, tandis que les ventes de la division Câblage out stagné, passant de 315 MF à 317,6 MF.

Le câbiage, qui est une activité de premier équipement, est plus sensible que la fatration aux finctuations de l'industrie automobile. tuations de l'industrie automobile.

filtration aux finctuations de l'industrie automobile.

Quant à la division Ralentisseur, touchée par la grave dépression du marché du poids lourd, son chiffre d'affaires a baissé de 13 %, passant de 103,5 MF à 90 MF.

Le résultat consolidé, après estimation de l'impôt sur les sociétés et de la participation à 47 MF, s'élève à 33,3 MF, coutre 27,9 MF au premier sensestre 1984, soit une progression de 19 % sensiblement supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Cette amélioration de la rentabilité du groupe a trois causes principales:

— Amélioration de la productivité, en particulier à la DAE à la suite des mesures de restructuration prines depuis deux ans:

— Disconfication des marchés potagement en direction de l'étranges.

- Diversification des marchés, notamment en direction de l'étranger;

- Nouvelle réduction des frais financiers.

Sanf accident grave de conjoncture dans l'industrie automobile, au cours des trois derniers mois de l'exercice, l'activité du deuxième semestre devrait se situer dans le prolongement de celle des six premiers mois de l'année, avec une légère ten-

L'objectif global de progression du chiffre d'affaires, fixé à 7% en début d'exercice, devrait donc être atteint et les facteurs positifs, qui out concouru à l'amélioration du résultat au premier semestre, continuer à produite leurs effets.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



PRÉT POUR LA RÉVOLUTION
LA LUITE CONTINUE.
COTONOUL LE 10 SEPTEMBRE 1985
LE HOUSTE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
ET DE L'ACTION COOPÉRATIVE,

Addition HACKL

**EMPRUNT A TAUX FIXE:** 750 millions de F

Taux nominal:

de rendement

actuariel brut:

Taux

soit 150 000 obligations de 5 000 F Prix d'émission: 4985F

du le coupon:

500 millions de F

Prix d'émission: 4929 F

Taux d'intérêt 11,20% payable le 28 octobre 1986

soit 100 000 obligations de 5 000 F

Coupons suivants: taux d'intérêt annuel égal à 95 % du taux de rendement moyen au règlement des emprimts non indexés garantis par l'Etat et assimilés, établi par l'IN-SEE, pour le mois de septembre précédant la date de révision. Taux minimum 6,50%.

MODALITÉS COMMUNES AUX DEUX EMPRUNTS Durée: 10 ans

Amortissement: in fine Jouissance, règlement: 28 octobre 1985 Souscription auprès des Banques, Bureaux de Poste, Caisses d'Epergne,

Agents de Change et Comptables du Trésor. Une fiche d'information (visa C.O B. nº 85-304 du 9/10/85) peut être obtenue sans frais auprès de la CNA, 56, rue de Lille 75007 Paris ements charges du placement. Cloture sans préavis

> SOUSCRIVEZ AUX EMPRUNTS DE LA pour l'extension du réseau français d'autoroutes.



246-72-23, peste 2412

إمال الأعلى

Water of 1800 The said of the Torige : at taller CON THE REPORT OF MARKETS

1.5



医电流 医线链节 

MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS 15 OCTOBRE Comptant Dernier VALEURS VALEURS **VALEURS** VALEURS VALEURS **PARIS NEW-YORK** 3%..... 15 octobre irrégulier Après deux séances d'assez forte hausse, une correction technique s'est produite, mardi, à Wall Street. Les ventes bénéficiaires, qui out succèdé à une nouvelle avance initiale, out toutefois été assez bien absorbées dans l'ensemble, comme en témoigne le bilan de la séance avec un nombre de hausses (742) encore légèrement supérieur à celui des baisses (720). D'autre part, 491 valeurs n'ont pas varié. En ravanche, l'indice des industrielles a légèrement décroché, pour s'établir à 1 350,80 (-3,92 points). Un moment, il était monté à 1 364,14.

Les analystes se dissient assez verificits Pour la troisième séance consécu-tive, la Bourse de Paris a manifesté, mardi, un optimisme de bon aloi. Amorcée depuis une semaine maintenant, la progression des cours s'y est poursuivie, avec, toujours dans le peloton de tête, des grands noms de la setablir à 1 350,80
Les analystes se disaient assez satisfaits
de ce score. Peu ou prou, autour du « Big
Board », tout le monde s'attendait à une
réaction, ne serait-ce qu'en raison du passage, la veille, du cap des 1 350 points, une
barre psychologique considérée comme difficile à franchir.

Deux nouvelles apprises verifique de state de la franchir.

Deux nouvelles apprises verifique de state de la franchir.

Deux nouvelles apprises verifique de state de la franchir. cole. Cilons: Total, Carrefour, L'Oréal, Roussel-Uclaf, Elf, Moët. BSN, Club Méditerranée, Peugeot, Lafarge, Redoute, Printemps. 133 133 326 .... 250 250 467 439 688 6895 4895 4895 439 50 435 1700 1720 1246 1245 169 175 421 421 61 50 61 405 305 710 720 290 295 380 389 284 284 138 140 1450 53 90 180 1448 81 34 210 210 78 20 80 Bref, à la clôture, l'indicateur instantané enregistrait une nouvelle avance de 1 % environ. En huit jours, sa hausse dépasse 3,7 %. A ce train-là, sa nausse aepasse 3,7 %. A ce train-là, la liquidation générale, qui aura lleu le mercredi 23 octobre, pourrait bien être gagnante (- 3 % actuellement). « Il ne faut pas rêver », disait un vieux boursier. teachin, is serial-c que en raison du plasaga, la veille, du cap de la 130 points, une harro psychologique considérée comme difficile à franchir.

Deux nouvelles apprises vers la fin des cotations, l'une attestant que l'économie se fortifiait (diminution des succis des entreprises en août), l'autre, au contraire, qu'el A.4, 5, 65 et 1, 300 305 d'autre encore des ratés (baisse des ventes de voittres début octobre), ont contribue à l'autre de début octobre), ont contraine confision. Cependant, d'une façon générale le semiment est resté bon.

L'activité s'est acorne, et 110,35 millions de titres out été échangés, coutre 78,54 millions de titres out été échangés, coutre 78,54 millions de titres out été échangés, coutre 78,54 millions landi.

VALEURS Done de Cone de Lond de Harde de Good de Calle de Good de Goo En attendant, l'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt, altmenté par le retour du loyer de l'argent au jour le jour à son plus bas niveau depuis le 18 juillet 1979 (9 1/4 %), continue d'encourager les investisseurs, d'origine étrangère parfois, à reprendre des positions. Hors-cote SECOND MARCHÉ 50 20 50 20 459 .... 300 295 125 90 126 130 .... 559 320 0 343 50 347 50 Coperer
Hydro-Stangle
Rorento N.V.
S.P.R.
Therin at Mulhiques
Uffiner
Union Brassacies | Paternelle R.O. | 2250 | 2320 | BASP | 633 | 626 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 8 149 10 Une fois encore cette perspective de détente monétaire a donné une nou-velle impulsion au marché obligataire 78 20 80 380 380 141 138 180 186 40 88 50 99 441 442 204 80 125 129 172 80 170 447 454 90 226 50 327 50 VALEURS Entersion Raches **VALEURS VALEURS** où la demande s'est concentrée, en ou la demande s'est concentrée, en particulier sur les emprunts longs à taux fixe remboursables « in fine ». Toutefols, quelques prises de bénéfices ont un peu freiné le mouvement. Pour revenir au marché des actions, ajoutons que la belle tenue de Wall Street a contribué à fortifier les énergies. La devise-titre est restée stable: 8,14 F-8,20 F. Sans chancement SICAV 15/10 Actions France
Actions Investige
Actions silectives
Additions silectives
Additional
A.G.F. 5000
Agrimo
A.G.F. beerfoods 447 464 90 239 50 237 50 187 80 169 884 885 ### Property | 187 80 | 188 | 187 80 | 188 | 187 80 | 188 | 187 80 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 8,20 F. Sans changement. L'or n'a guère varié non plus, ni à Londres, où son prix a été fixé à 326,85 dollars l'once, ni à Paris, avec le lingot à 85 600 (+ 100 F). Le napoléon a fait cavalier seul et reperdu 3 F 2 526 E **AUTOUR DE LA CORBEILLE** L'AIR LIQUIDE AMÉLIORE SES RÉSULTATS. — La société mère annouce, pour le premier semestre, un résultat avant impôts et participation de 490 millions de francs (+ 20,4%). Au va des éléments dis-ponibles, les résultats consolidés pour 1985 devraient être encore en nette progression (+ 22,1% pour 1984, à 585 millions de francs). DU MIEUX CHEZ PERNOD-RICARD. - Pour le premier semestre, le résultaz courant progresse de 10,4% à 412.4 millions de francs, tandis que le chif-fre d'affaires atteint 3,7 milliards (+14,7%, mais + 7% à périmètre compa-rable) 138 90 140 387 .... 1140 1140 1140 1703 710 1706 815 810 825 538 825 540 141 90 136 20 1460 .... 1005 1045 525 511 310 312 570 573 276 275 323 171 60 178 50 1850 .... rable).

LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE RAFFINAGE CHERCHE DE L'ARGENT. — Un emprunt de 500 millions de francs va êtra lancé, portant intérêt variable égal à 95 % de la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement au règlement des emprunts du secteur public et assimilés. Sa durée sera de dix ans. Le prix d'émission est fixé à 97,42 %, soit 4 871 F par titre. Remboursement in fine. FRANCES.

MAJORRITE: CHUTE DES BÉNÉ

FRCES. — Pour le premier samestre, le bénéfice net chute de plus de moitié:
10 millions de francs, contre 21,65 millions au 30 juin 1984, pour un chiffre d'affaires (146,21 millions) en recul de 15,6 % à cause de la baisse des exportations (—23 %). Malgré tout, le résultat pour 1985 devrait être proche du précédent.

HAVAS 382 23 329 38 200 48 1036 16 753 51 1022 84 428 22 329 38 419 01 975 79 331 32 114 30 296 54 1300 90 653 98 921 40 879 62 Shiffmans Sireta Sireta Sireta Shiftmans Shiftman 473 59 1738 59 2386 37 19 2386 37 19 2386 37 19 2386 37 19 2386 37 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 19 2386 38 1 473 38 469 39 5.LG.
335 384 327 79 5.LG.
345 57 415 52 5.LG.
321 79 5.LG.
321 79 5.LG.
321 1749 50 122 16 50goardyna
321 12 868 85 5.Ggoardyna
321 12 868 85 5.Ggoardyna
321 12 868 85 5.Ggoardyna
321 1048 39 1018 38 104 7.Ggoardyna
473 13 45 68 104 7.Ggoardyna
1048 39 1018 38 104 7.Ggoardyna
1048 39 1018 38 104 7.Ggoardyna
1048 39 1018 38 104 7.Ggoardyna
105 503 41 107 53 104 7.Ggoardyna
126 47 107 53 104 7.Ggoardyna
126 47 107 53 104 7.Ggoardyna
126 48 105 50 104 7.Ggoardyna
126 48 105 104 7.Ggoardyna
126 48 105 104 7.Ggoardyna
126 48 105 104 7.Ggoardyna
126 48 104 7.Ggoardyna
127 48 104 7.Ggoa HAVAS. - Le bénéfice courant au 30 juin s'élève à 52,9 millions de francs (+ 19,4 %). Les pertes de Canal Plus n'ont pas été provisionnées en raison de la reprise des abonnements. 323 325 Sai Générale (c. inv.)
171 60 178 50 Sofa Brancière ...
1038 1042 Soficomi ...
1755 785 S.O.F.LP (Bi) ...
1360 1380 Soudare Autog ...
1760 1780 Sovebal ...
1781 50 194 40 S.P.L ...
174 30 474 50 Spie Barigneties ...
372 380 Suzz (Fin. del-C.LP.) INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 100 : 28 dec. 1984) 14 oct. LES ÉDITIONS BELFOND INTRO-DUITES A 126 F. — Introduites le 15 octobre sur le second marché de la Bourse de Paris, au prix d'offre minimal de 100 E (une originate conduite ser la Barn-TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE 

|                                                                                                                                                | Dans le querième colonne, figurent les varia-<br>tions en pourcentages, des cours de la séence<br>du jour par rapport à ceux de la veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Rè                                                        | Règlement mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | e : coupon détaché; * : droit détaché;<br>o : offert; d : demandé; * : prix précédent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compen-<br>sation                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premier<br>COURS                                                                                                                                                                 | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                         | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                     | Premier<br>cours                                                                                                            | Demier<br>cours                                           | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                             | Practies<br>cours                                                                                                                                                                  | Dermier<br>stress                                                                                                                                                                              | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Practier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dernier<br>cours                                                                                                    | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>précéd.                                                                                                                   | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1140<br>285<br>830<br>855<br>785<br>785<br>1315<br>815<br>63<br>1010<br>1200<br>305<br>280<br>305<br>280<br>1300<br>1300<br>720<br>2140<br>660 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3% B.N.P. C.N.E. 3% B.N.P. G.C.E. Georgian T.P. Rhone-Pool, T.P. Rhone-Pool, T.P. Rhone-Pool, T.P. Accer Thoman T.P. Accer Thoman T.P. Accer Agenca Hawan A.L. Supern. A.L. Supern. A.L. Supern. A.L. Supern. A.L. Supern. B.B. Hawatiss. C. Bancaice Ball-Investins. B.B. Hawatiss. C. Bancaice Ball-Investins. B.B. Bancaice B.B. Bancaice B.B. Bancaice B.B. Bancaice B.B. B.B. Bancaice B.B. B.B. Bancaice B.B. B.B. Bancaice B.B. | 1585 40<br>4056<br>950<br>1527<br>1042<br>1527<br>1138<br>750<br>1156<br>248<br>750<br>134<br>750<br>134<br>305<br>802<br>48<br>955<br>1090<br>255<br>268<br>273<br>450<br>268<br>268<br>268<br>268<br>268<br>270<br>270<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288<br>28 | 4054<br>961<br>961<br>1397<br>1527<br>1139<br>1137<br>253<br>770<br>253<br>770<br>307<br>10<br>810<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 1586 40 4048 951 1387 1527 1527 1129 11167 263 263 307 10 314 307 10 345 272 2450 1380 1385 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 272 2446 273 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 | - 0 19<br>+ 0 10<br>+ 0 08<br>+ 2 01<br>- 3 33<br>+ 1 74<br>+ 1 88<br>+ 1 74<br>+ 1 88<br>+ 1 86<br>+ 2 74<br>+ 0 82<br>+ 3 56<br>+ 0 32<br>+ 0 32<br>+ 0 34<br>+ 1 36<br>+ | 191<br>182<br>1270<br>2160<br>460<br>1630<br>790<br>1200<br>740<br>1160<br>575<br>184<br>235<br>51<br>325<br>545<br>710<br>825<br>590<br>280<br>280<br>280<br>310<br>465<br>1900<br>465<br>1900<br>515<br>515<br>2000<br>310<br>515<br>520<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>50 | SF-Aguitaine corrific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186<br>174<br>1205<br>1880<br>433<br>1585<br>708<br>1070<br>748<br>1150<br>540<br>306<br>51 30<br>83<br>319<br>841<br>632<br>255<br>539<br>1300<br>485 40<br>74 90<br>515<br>1780<br>515<br>1780<br>515<br>1775<br>515<br>1775<br>516<br>1775<br>516<br>1775<br>1775 | 600<br>194 90<br>319<br>52<br>82 40<br>325<br>638<br>600<br>475<br>257<br>336 50<br>1300<br>470                             | 1300<br>470                                               | + 4 5 5 5 5 5 6 6 5 7 5 7 6 6 6 5 7 6 7 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250<br>2410<br>1200<br>425<br>895<br>895<br>1000<br>75<br>586<br>180<br>480<br>1170<br>300<br>235<br>1070<br>235<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>225<br>1070<br>11470<br>1150<br>225<br>1070<br>1170<br>1170<br>1170<br>1170<br>1170<br>1170<br>117 | Opfi-Paribes Ordis (L.) Papet, Gascogne Paris-Résecomp Paris-Résecomp Perhoet Permod-ficent Permod-ficent Permod-ficent Priscries B.P. Posiet Poupsy P.M. Labinal Pressec Cté Présabel Sic. Prinsagez Promody S.A. Rodisin S.A.T. Sagem S.SLouis B. Salomon S.A.T. Salvepar Sanon S.A.T. Scheiglight Cia Schneider S.C.C.E.G. S.C.R.E.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 2320<br>119<br>1010<br>424<br>880<br>574<br>88 80<br>389<br>63<br>576<br>166 80<br>435<br>1783<br>1180<br>280 10<br>1000<br>189 40<br>327 90<br>62<br>1470<br>1150<br>1150<br>1150 | 2325<br>118<br>1010<br>424<br>880<br>634<br>88 50<br>63<br>538<br>63<br>1780<br>220<br>1068<br>80<br>1320<br>1000<br>1188<br>325<br>1455<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>14 | + 0 96<br>+ 1 155<br>- 0 154<br>+ 0 0 158<br>+ 0 0 0 158<br>+ 0 0 0 158<br>+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 350<br>950<br>950<br>126<br>370<br>187<br>106<br>500<br>710<br>235<br>22<br>485<br>38<br>1870<br>77<br>161<br>38<br>1870<br>50<br>295<br>235<br>295<br>2440<br>380<br>187<br>87<br>520<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valido Validourec Vali | 230<br>123<br>2560<br>251<br>970<br>98 50<br>342<br>176<br>93<br>536<br>536<br>298<br>36 10<br>2040<br>73 90<br>148 50<br>45 30<br>286<br>45 30<br>286<br>45 30<br>286<br>45 30<br>384<br>198 40<br>483<br>384<br>175<br>81<br>81<br>83<br>84<br>198 40<br>483<br>198 40<br>484<br>198 40<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486<br>486 | 361<br>975<br>100<br>349 50<br>179<br>93 30<br>538<br>776<br>722<br>220 30<br>22 30<br>453<br>36 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229 70<br>125<br>226<br>226<br>236<br>236<br>236<br>236<br>236<br>236<br>236<br>236                                 | - 0 13<br>+ 1 627<br>+ 0 28<br>+ 0 28<br>+ 0 190<br>+ 2 190<br>+ 1 0 28<br>+ 1 10 28<br>+ 1 10 28<br>+ 1 11 10 28<br>+ 1 10 21<br>+ 2 21<br>+ 0 186<br>+ 1 22<br>+ 0 186<br>+ 1 0 28<br>+ | 97<br>44<br>955<br>680<br>284 10<br>119<br>925<br>680<br>1370<br>195<br>300<br>685<br>520<br>105<br>301<br>1870<br>132<br>148<br>12<br>940<br>330<br>615<br>245<br>225<br>235<br>245 | Irop. Chemical Irop. Chemical Irop. Linsted IBM ITT Ino-Yokador Mestigation Mestigation Mestigation Mestigation Mestigation Mobil Corp. Nestigation Mobil Corp. Nestigation Patrifica Philips Philips Pressigation Philips Resetident Staye Cullimies Resetident Staye Cullimies Stell transp. Siemens A.G. Sony T.D.K. Toshibe Corp. Limitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 40<br>900<br>622<br>241<br>28010<br>130 10<br>972<br>504<br>126 60<br>174<br>320<br>628<br>511<br>62 50<br>79 15<br>1870<br>136 | 98 80<br>1055<br>288 211 20<br>44 80<br>802 833<br>28090<br>132 970<br>606 127 40<br>156 50<br>178 315<br>515 62 55<br>97 279 70<br>1884 90<br>154 95<br>905 549<br>905 549 | 1055<br>288<br>45<br>906<br>533<br>245<br>28090<br>132<br>963<br>606<br>127 40<br>155 80<br>177 90<br>319<br>632<br>515<br>52 50<br>96 80<br>278<br>79 70<br>1884<br>184 10<br>4 95<br>901<br>310<br>5550<br>211<br>220<br>221<br>221<br>221<br>221<br>238<br>248<br>259<br>259<br>278<br>278<br>278<br>278<br>278<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279<br>279 | + 041<br>+ 159<br>+ 159<br>+ 043<br>+ 043<br>+ 043<br>+ 043<br>+ 045<br>+ 105<br>+ 106<br>+ 106 |
|                                                                                                                                                | Cetelem<br>C.F.A.D<br>C.F.D.E<br>C.G.L.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 641<br>1001<br>159<br>720                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1016<br>171<br>725                                                                                                                                                               | 1019<br>171<br>723                                                                                                                                                                                                       | + 179<br>+ 118<br>+ 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 840<br>780<br>485<br>815                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Locadus L Vukson S.A Lucture Lyona, Essox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850<br>745<br>441<br>795                                                                                                                                                                                                                                             | 749<br>450<br>794<br>175 20                                                                                                 | 752<br>456<br>795<br>177 10                               | - 058<br>+ 093<br>+ 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370<br>350<br>1300<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314<br>348<br>1165                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | 310<br>345 10<br>1204<br>56 10                                                                                                                                                                 | - 127<br>- 083<br>+ 334<br>- 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | urs des i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHÉ L                                                                                                                              | IBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 710<br>51                                                                                                                                      | Chargeurs S.A<br>Chiery-Chileil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 671<br>48 20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690<br>49 50<br>307                                                                                                                                                              | 590<br>49 50<br>308                                                                                                                                                                                                      | + 283<br>+ 269<br>+ 081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174<br>570                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Majoretta (Ly) .<br>Majoretta (Ly) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 50<br>715<br>108 90                                                                                                                                                                                                                                              | 718                                                                                                                         | 718<br>107 50                                             | + 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550<br>675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sign. Ent. EL<br>Silic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 375<br>759                                                                                                                                                                                                                                   | 403<br>770                                                                                                                                                                         | 402<br>770                                                                                                                                                                                     | + 720<br>+ 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COU<br>15/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | thet \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aunto                                                                                                                                                                                | MONNAIES !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ET DEVIS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OURS<br>OTEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COURS<br>15/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 480<br>134<br>280<br>300<br>170<br>320<br>805<br>285<br>675<br>216<br>1829<br>1400<br>225<br>236<br>1190                                       | Darty Dev. Rég. P.d.C D.M.C Docks France Durnes Enux (Gén.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402<br>139 50<br>288<br>275<br>164<br>306<br>750<br>285<br>631<br>196 50<br>1510<br>201<br>221<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>2                                                                                                                                          | 1788<br>410<br>137<br>287 40<br>275<br>165 90<br>310<br>740<br>282<br>635<br>197 50<br>1550<br>1440<br>203<br>234<br>1120<br>741                                                 | 1189<br>1415<br>1475<br>1475<br>1475<br>1475<br>1475<br>1475<br>1549<br>1549<br>1549<br>1549<br>1549<br>1549<br>1549<br>154                                                                                              | + 016<br>+ 323<br>- 179<br>- 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280<br>1510<br>1720<br>2010<br>3100<br>3100<br>320<br>640<br>70<br>1830<br>640<br>74<br>416<br>104<br>440<br>185<br>710<br>1090<br>167                                                                                                                                                                   | Maria Wendel Marrel Marrel Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Gerin Metrin-Hennessy Mosit-Hennessy Mosit-Hennessy Mosit-Hennessy Mosit-Metrin Metrin | 290<br>1415<br>1685<br>1685<br>1024<br>3045<br>278<br>559<br>61 60<br>1851<br>590<br>422<br>107 10<br>452<br>150<br>658<br>90<br>472<br>150<br>658<br>90<br>473<br>160<br>162                                                                                        | 294 90<br>1438<br>1438<br>2000<br>1024<br>3020<br>279<br>550<br>61 40<br>1870<br>586 10<br>425<br>108<br>452<br>150<br>6689 | 294<br>1438<br>1663<br>2014<br>1035<br>3030<br>279<br>560 | + 137<br>+ 162<br>+ 162<br>+ 249<br>+ 107<br>- 151<br>- 151<br>- 102<br>+ 102<br>+ 102<br>+ 103<br>+ 103<br>+ 104<br>+ 104<br>+ 105<br>+ 105 | 230<br>540<br>2680<br>545<br>216<br>54<br>1800<br>550<br>775                                                                                                                                                                                                                                                                            | Simon LP.H. Sisin Romagnal Sisin Romagnal Sisin Romagnal Sisinino Sodero | 422 50<br>265<br>1672<br>173<br>1900<br>430<br>573<br>437<br>573<br>437<br>505<br>2460<br>505<br>2460<br>518<br>239 50<br>58<br>1880<br>546<br>768<br>249<br>249<br>249<br>259<br>259<br>259<br>259<br>259<br>259<br>259<br>259<br>259<br>25 | 440<br>578<br>440<br>225<br>501                                                                                                                                                    | 424 20 1175 674 174 1830 440 5439 225 245 59 20 1887 766 298                                                                                                                                   | + 157<br>+ 232<br>+ 122<br>+ 045<br>+ 247<br>- 039<br>+ 101<br>+ 019<br>+ 229<br>+ 208<br>+ 037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ECU Allemagne Belgique ( Pays Bas. Danemani Nervège ( Grande-Bi Grèce (10) Italie (1 0) Suste (10) Suste (10) Suste (10) Espagne ( | s (\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 10<br>6 73<br>304 93<br>15 04<br>270 48<br>84 11<br>102 45<br>11 44<br>5 12<br>371 90<br>101 49<br>4 3 41<br>5 91<br>3 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7   6   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304   304 | 740<br>890 29<br>1043 1<br>1480 25<br>160 7<br>420 9<br>465 1<br>207<br>519<br>300 680 9<br>380 4<br>010 961<br>981 | 14 450<br>12<br>19<br>11 050<br>4<br>4 200<br>3 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 350<br>15 300<br>15 300<br>277<br>104<br>11 750<br>6<br>4 700<br>3 770<br>102 500<br>44 400<br>5 200<br>8 100<br>3 790                                                             | Or fin faile on be<br>Or fin fan Engest<br>Pilos financias (1<br>Pilos financias (1<br>Pilos suisee (20 I<br>Pilos de financias (20 I<br>Pilos de 10 dole<br>Pilos | 20 남<br>10 남<br>너<br>너<br>네                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5300<br>5539<br>440<br>544<br>561<br>527<br>425<br>880<br>1395<br>520<br>328<br>327<br>326 45<br>6 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85500<br>85600<br>536<br>539<br>498<br>625<br>3405<br>1870<br>3165<br>518<br>326 95<br>327<br>325 95<br>5 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



,

# Le Monde

#### **Au Chili**

#### Violents affrontements dans la capitale et en province

Santiago-du-Chili (AFP). - Plusieurs dizaines de personnés ont été blessées et au moins cent soixantedix arrêtées par la police, mardi 15 octobre, à Santiago et dans d'autres villes du pays, à la suite d'incidents survenus lors de la journée de solidarité » organisée par l'opposition pour exiger la libé-ration de plusieurs dirigeants syndicaux emprisonnés.

Dans la capitale, théâtre des affrontements les plus violents, cent trente-peuf manifestants ont été appréhendés et trois policiers ont été blessés. En outre, une femme et un policier ont été blessés dans le centre de Santiago par l'explosion d'une bombe placée dans une camionnette. L'attentat n'a pas été revendiqué. Dans la soirée, on notait une forte présence militaire dans les quartiers ouvriers de la périphérie de San-tiago, alors que des hélicoptères des carabiniers survolaient la ville. La police a également procédé à vingt-deux arrestations à Valparaiso et à neuf arrestations à Punta-Arenas (extrême sud du pays).

La journée de protestation avait été organisée par le Commande

Nouvelle ouverture occiden

tale vers la Chine. - Les pays indus-

trialisés occidentaux et le Japon ont

décidé d'assouplir les limitations imposées à leurs exportations de

haute technologie vers la Chine, indiquait-on, mercredi 16 octobre,

dans la délégation du vice-présiden

américain George Bush, en voyage à

Le comité de coordination

(COCOM) a décidé, il y a un mois,

de supprimer les obstacles mis aux

exportations de vingt-sept catégories

de matériels incluant des ordina-

teurs, mais ne comportant pas les fournitures militaires, précisait-on

de même source. Cette décision

réduit de moitié le nombre des exportations limitées par le

COCOM, et la Chine en est seule

bénéficiaire. Elle a été prise à l'una-

nimité de ses membres, les pays de l'OTAN et le Japon. – (Reuter.)

**CFM** 

de 19 heures à 19 h 30

à Paris (89 MHz)

à Lyon (100,3 MHz)

à Bordeaux (101,2 MHz)

à Limoges (102,1 MHz)

à Toulouse (88,6 MHz)

**MERCREDI 16 OCTOBRE** 

Aliô, « Le Monde »

préparé par FRANÇOIS KOCH 720-52-97

M. LE PEN

**SUR LA SELLETTE** 

avec ALAIN ROLLAT

**JEUDI 17 OCTOBRE** 

«le Monde » reçoit

M. ALAIN CARIGNON

maire de Grenoble

dénuté au Parlement européen

avec PHILIPPE BOUCHER

national des travailleurs (CNT) et l'Alliance démocratique (AD, coalition d'opposition regroupant des partis modérés) par solidarité avec le président du CNT Rodolfo Seguel et d'autres dirigeants syndicaux emprisonnés le mois dernier. Ils sont accusés d'avoir attenté à la stabilité du régime en organisant la protesta du 4 septembre dernier.

Dans la capitale, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser plusieurs centaines d'étudiants répartis en petits groupes se déplaçant dans le centre et criant des slogans antigouverne-mentaux. Des manifestations, certaines suivies d'affrontements avec des policiers et des soldats, out éga-lement eu lieu dans plusieurs bâti-

La journée avait débuté par plu-sieurs attentats à l'explosif qui avaient perturbé le trafic ferroviaire entre Valparaiso et Santiago et à Concepcion. Ces attentats ont été revendiqués par le Front patriotique Manuel Rodriguez (FPMR), organisation clandestine d'extrêmegauche, liée au PCC.

#### **OUVERTURE DE LA DISCUSSION BUDGÉTAIRE** A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

#### Aide accrue

#### pour les «nouveaux pauvres»

pour 1986 a commence, mercredi matin 16 octobre, à l'Assemblée nationale. Après le discours du ministre des finances, M. Pierre Bérégovoy, le point fort du débat sera l'intervention de M. Valéry Gis-card d'Estaing, en fin d'après-midi. Pour sa denxième prise de parole

La discussion de la loi de finances

du haut de la tribune du Palaisdu naut de la tribune du l'alam-Bourbon depuis qu'il a retrouvé son siège de député du Poy-de-Dôme, l'ancien président de la République a choisi, en effet, d'exposer la position de l'UDF sur ce sujet, et plus particulièrement sur la situation économique et sociale de la France.

Les députés socialistes sont globalement satisfaits de ce budget, mais ils tenaient, comme ils l'ont fait depuis le début de la législature, à hui imprimer leur marque en adop-tant une « disposition sociale significative». Après avoir longtemps cherché, tant la loi de finances pour 1986 est verrouillée, ils ont fini par trouver. Le président de leur groupe,

M. André Billardon, a obtenu, le mardi 15 octobre au soir, l'accord de M. Laurent Fabius au cours de son entretien hebdomadaire avec le chef du gouvernement.

Deux mesures out été retenues. D'abord l'accroissement de la déduction pour frais de garde d'enfants. Ensuite, il a été décidé que les quelque cent vingt mille personnes qui - au titre des « fins de droits», ou à celui de l'aide de solidarité aux chômeurs - ne touchent que 60 francs par jour et ne bénéficient d'aucune allocation-logement - soit qu'elles aient moins de vingtcinq ans ou plus de soixante ans, soit qu'elles n'aient pas de charge de famille – recevront une aide pour financer leur logement de 500 francs

Le choix des recettes de l'Etat, qui seront accrues pour financer ces nouvelles dispositions, est encore en cours de discussion entre le gouvernement et les élus de sa majorité.

Au Sénat

LA FORMATION

**DES FONCTIONNAIRES** 

TERRITORIAUX

Dès lors que la loi de ianvier 1984

a créé un statut de la fonction publi-

que territoriale et que celle de juillet 1984 a prévu la création de centres de gestion et de formation pour les fonctionnaires territoriaux, il fallait

un autre texte pour fixer les taux

maximaux de cotisation des collecti-

vités locales à ces centres. Le Sénat

a adopté, après l'avoir modifié

mardi 15 octobre, le projet que l'Assemblée nationale avait voté le

28 juin dernier (*le Monde* daté

L'opposition, majoritaire au

Sénat, a certes approuvé la suppres-

sion de l'échelon régional pour la gestion des fonctionnaires territo-

riaux, comme l'avait décidé

l'Assemblée nationale (seuls les

communistes étaient hostiles à cette

suppression). En revanche, elle s'est

opposée au dispositif retenu pour les

cotisations en amputant des charges

sociales l'assiette des cotisations, et

en minorant l'ensemble des taux pro-

35 COLLÈGES ET LYCÉES

FERMÉS A LA RÉUNION

(De notre correspondant)

Saint-Denis. - Trente-cinq col-lèges et lycées d'enseignement pro-fessionnel de l'île de la Réunion gar-

dent leurs portes fermées depuis le

début de la semaine. Le recteur

d'académie, M. Jacques Georgel, a

pris des mesures énergiques pour essayer de mettre fin aux troubles

qui affectent depuis une quinzaine de jours les établissements scolaires

en divers points du département. Mardi main 15 octobre, de nou-veaux incidents ont éclaté à Saint-

Denis dans trois collèges. Il n'y a en toutefois aucun affrontement direct

entre les élèves et les forces de

l'ordre. An CES « les Alizés », dans

la banlieue est de Saint-Denis, les

collégiens ont lapidé les locaux avec

L'une d'elles a atteint le principal

à la tête, le blessant assez sérieuse-ment. Le Syndicat national des chefs d'établissement de la Réunion a protesté contre les exactions com-

miscs et demandé au commissaire

de la République de prendre les

mesures adéquates pour que cessent les actes de violence aux abords des

lycées et collèges. En dépit d'une

réunion de concertation organisée

jeudi dernier sous la présidence du préfet, M. Michel Blangy, la ques-tion de la gratuité de la cantine pour

tous les boursiers du secondaire qui

motive le mécontentement des coilégiens n'apparaît pas réglée pour autant.

Le Monde Infos Spectacles

sur Minitel

615.91.77 + ISLM

TOMBOLA UNIVERSITAIRE

JOSEPH GIBERT

GAGNEZ une 205 Peugeot

(sans obligation d'achat)

26-30 BOULEVARD St-Michel

de grosses pierres.

posés par le gouvernement.

'30 juin-1= juillet).

#### -Sur le vif Malfrat cherche... emploi

méchants, c'est pas croyable; égoistes, étriqués, conformistes, malveillants. Et pourquoi ils n'auraient pas droit aux ASSE-DIC, les truands ? Moi, je trouve ça tout à fait normal. Moral, même. Enfin, quoi, il y a du chômage dans le milleu, c'est un fait. Les bons casses et les mauvais coups, ça ne se trouve pas dans les petites annonces des journaux. Les malfaiteurs sans boulot, sans contrat, il y en a, il y en a des tas. Je ne vois vrêiment pas pourquoi on leur refuserait l'eide aux demandeurs d'emploi.

Vous avez vu, l'autre jour, dans le Point, cette déclaration de Delors ; oui, Jacques, l'ancien ministre des finances du gouvernement socialiste : l'allocationchômage, ca rend feignant I Pas mai, non ? Eh bien, justement, ca, on ne peut pas le leur reprocher, aux malfrats maladroits qui nnent de se faire pincer. lis s'étaient décarrassés. Ils avaient monté des sociétés. Bidons, 'est vrai. Entre nous, c'est pas

Et le fric qu'ils touchaient en tout, il y en a pour 10 mil-lions, — ils en reversaient une

Ce que les gens sont partie à jour mutuelle, la mutuelle des gangstars. Caisse de solidarité, garantie de ressources. domiciliation fiscale... Ils s'entraident, ces mecs-ià, il n'y a rien à dire. En fait, ça leur rapportait

quoi ? Pas des masses : 10 000 balles par mois, en moyenne. Et leur PDG, le cerveeu de l'affaire, à peine 30 000. Question éventeil des salaires, un à trois, chapeau. Même la autant de justice sociale.

Bon d'accord, les cotisations ervaient aussi à alimenter un trésor de guerre : armes, faux papiers, explosifs, munitions en tout genre et même une radio scanner branchée sur les fréquences de la police. Mais, ça, c'est obligé. On ne peut quand même pas leur refuser les instru-ments de travail indispensables à l'exercice de leur métier. Parce qu'il faut pas croire, c'est pas des cossards. Ils avaient l'intention de retourner au charbon. La Sécu, ça leur tient à cœur. Et... un voleur, ça revient moins cher qu'un chômeur.

CLAUDE SARRAUTE.

#### LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS (16º partie)

#### « Garry, Garry, Garry !... » champion du monde et coupera litté-

« Garry, Garry, Garry...!». Tapant du pied et scandant le pré-nom de celui qui a peut-être franchi un pas décisif vers le titre mondial, le millier de spectateurs présents dans la salle Tchatkovsky, mardi à Moscou, n'en finissaient pas d'acciamer Garry Kasparov après sa magnifique victoire dans la seizième partie du championnat du monde.

Mais, plus que son succès peut-être, c'est la magnificence de son jeu qui était ainsi saluée. « Éblouissant -, dit Talmanov. Et pour cause: sacrifice calculé d'un pion qui « fixera » pour son malbeur Kar-pov ; conception stratégique (b5, Cd3, b4, 768, 7ç8) qui réduira aux rôles de figurants les cavaliers du

LE TOURNOI DES CANDIDATS Après plus de dix heures de lutte, le Soviétique Arthur Youssoupov a vaincu, avec les noirs, son compa-triote Andrei Sokolov. Cette victoire le porte en tête du Tournoi des candidats de Montpellier avec deux points et demi sur trois possibles. Il 9. 2015 devance Short et Ribli, 2, les autres 10, 2015

DEUXIEME RONDE (parties ajournées): Portisch-Spassky, 0,5-0,5 (64); Vaganian-Smyskov, 0-5-0,5 (72); Ribli-Belizvsky, 0-5-0,5 (74).

concurrents s'échelonnant de 1,5 à

TROISIEME RONDE (partie ajour-née): Sokolov-Youssonpov, 0-1 (85).

Le numéro du « Monde » daté 16 octobre 1985 a été tiré à 466075 exemplaires et, pour finir, attaque de mat impa-rable. Tout cela avec les noirs. En marquant un point capital

avec un brio exceptionnel, Kasparov prend la tête du match avec 8,5 contre 7,5 à Karpov. Conservé au bout des vingt-quatre parties, ce point vant le titre de champion du monde. Huit parties à jouer : huit fois l'angoisse pour l'un et pour

B. de C.

Blanca : KARPOV Nois: KASPAROV Setzième partie Variante Paulsen c5 22. Frei6 66 23. g3 exal4 24. Fg2 Co6 25. s3 66 26. sxd5 CX6 27. Du2 2 03

45 29. D42 CM 31. 5xe4 Fr5 32. RM 6+6 33. TM FFS 34. Dxd3 T68 35. Txd2 185 35. Tx/2 b5 36. TR/2 C43 37. Tx/2 b6 38. C42 b4 39. C42 F46 40. Cx/4 Tx/3 Aband.

zième partie dans sa chronique de ven-dredi (le Monde du 19 octobre).

16. Ted1

18: Fb4

20. Fg3 21. k3

L'HEBDOMADAIRE DE L'AUDACE CAPITALISTE en loosque ou par abonnement SPECIMEN SUR DEMANDE

écrire 6, rue d'Uzès, 75081 Paris cédex 02

(Publicité) ---

#### TRICENTENAIRE DE JEAN-SEBASTIEN BACH SOIRÉE DE GALA

au profit des Handicapés Moteurs

THÉATRE DES CHAMPS-ELYSÉES MARDI 22 OCTOBRE - 20 HEURES

#### LA PASSION SELON SAINT JEAN

DANS LA MISE EN SCÈNE DE

#### PIER LUIGI PIZZI

(Production de la Fenice de Venise)

Places à partir de 250 F (déductibles fiscalement) Location et renseignements:

LE DESK - 6, rue de la Paix - Tél.: 296-14-65 Tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 19 h.

#### **A MARSEILLE**

#### M. Gaudin demande des comptes sur l'« affaire des cartes » du PS

De notre correspondant régional

Marseille. - Dans un communiqué publié le mardi 15 octobre, M. Jean-Claude Gaudin, député (P.R.) des Bouches-du-Rhône et président du groupe UDF et apparentés du conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur, a an-noncé qu'il venait de saisir le prési-dent du conseil régional, le préset de région et le président de la chambre régionale des comptes, en leur de-mandant qu'« une enquête rapide soit menée » sur le financement des « fausses cartes » du parti socialiste des Bouches-du-Rhône.

A l'appui de sa démarche. M. Gaudin cite une déclaration de M. Philippe Sanmarco, député (PS) des Bouches-du-Rhône, dans le quotidien Libération, du 8 octobre 1985. « Nous avons tous les documents en main, affirmait M. Sanmarco, que nous publierons au moment voulu et qui démontrent l'escroquerie et son financement par une association du conseil régio-

Dans une mise au point faite devant le comité directeur de la fédération socialiste, lundi, reproduite dans le quotidien marseillais le Provençal du lendemain, le député des Bouches-du-Rhône a, cependant, démenti les propos qui lui étaient prêtés dans Libération. « J'ai été le premier à m'exprimer, oralement et par écrit, sur le problème des cartes placées par le parti postérieurement au 31 décembre 1984, nous a précisé M. Sanmarco. J'ai d'ailleurs voié, dans ma section, le quitus financier à la fédération, car les cartes litigieuses n'étaient plus prises en compte pour déterminer le nombre

des mandats au congrès fédéral du 29 septembre à Fos-sur-Mer. Mais je démens les déclarations qui me sont attribuées. Si j'avais eu connaissance de faits délictueux, je les aurais dénoncés puisque je ne pouvais pas m'en rendre complice Aucun marchandage n'aurait été possible sur ce point au sein du

A la suite de l'article de Libération, M. Michel Pezet, premier se-crétaire de la fédération du PS des Bouches-du-Rhône et président du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, avait, d'autre part, adressé, de son côté, une autre mise au point dans laquelle il indiquait que « Philippe Sammarco aura à répondre de ses actes devant les instances compétentes de notre

L'« affaire des cartes » du PS des Bouches-du-Rbône avait éclaté au début de juillet dernier (le Monde du 10 juillet) après qu'eut été rendue publique une note interne de M. Sanmarco dénonçant l'achat, par la fédération, de cinq mille cartes

- totalement artificielles ». La commission fédérale de contrôle avait été, ensuite, saisie par deux députés socialistes marseillais, MM. René Olmeta et Marius Masse, Insatisfaits de ses conclusions, les deux parlementaires s'étaient pourvus, le 19 septembre, devant les instances nationales, qui n'ont pas encore statué. M. Pezet avait toutefois accepté une révision en baisse des effectifs de 13 750 à 10 625, soit une différence de 3 125 cartes placées - hors des délais statutaires » et représentant une somme de 356 250 francs.

GUY PORTE.

 Des réfugiés sahraouis à Ceuta dirigés sur Tunis. - Vingt et un jeunes Sahraouis sympathisants du Front Polisario, qui avaient fui le Maroc il y a un mois pour se réfugier dans le préside espagnol de Ceuta, ont été transférés mardi 15 octobre à Madrid, où ils ont pris immédiatement un avion pour Tunis, a annoncé le ministre espagnol de l'intérieur, précisant que l'opération avait en lieu avec les concours des Nations unies. Ces Sahraouis avaient demandé l'asile politique à l'Espagne. - (AFP.

#### LE CHERCHEUR ALLEMAND **VON KLITZING** PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

Le prix Nobel de physique d'un montant de 225 000 dollars a été attribué, pour l'année 1985, au chercheur allemand Klaus von Klitzing, pour sa découverte de « l'effet Hall

Cet effet devrait avoir d'importantes applications en métrologie et en électronique.

University Studies in America inc. Importante organisation américaine tacilite l'entrée dans de grandes universités US. Etudes tous niveaux quels que soient votre anglais et vos diplômes (erminale à doctorat). Stages linguistiques : semestriel ou annuel. Départs possibles en octobre ou janver. Prise en charge à Paris et simplification des formatiés. Documentation contre cinq timbres.
U.S.A.-French-Office, 57, rue Charles-Laffitte, 92200 Neully, 722-94-94

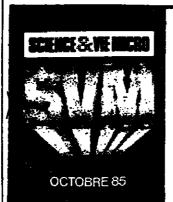

#### Essai comparatif

IBM contre IBM. En exclusivité mondiale. SVM organise le match du siècle : le poids plume PC-XT (le plus vendu) contre le poids lourd 3090 modèle 200 (le plus gros). Un gros ordinateur ne serait-il qu'un micro géant ?

17 F. EN VENTE PARTOUT.

المال الأمل

.... 70-18-W a a carrena 🛦 . 14 to 15 to ere Bekan dag at takkan ralement en trois les forces blanches الموافقة والمحارب والراجا والمراز Section of expenses no 1 april 11 to 1 to 14 the second of the second Her two in the late 🙀 SAME THE WALL STORY STATEMENT राम्बर र र्में के कार्यक्र ⊒के कारण निरम्म ने <del>नेव</del>ी ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ಷಮಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಗಳ ಕ್ಷಮಿಗಳ Tataland per la per la gaga. See Brighton as En rabilit beim in Berg ter de trada de la serie The same of the same Authorities in planting Part Control of Salako \$259 June 1980 Sept. Street of the second Carrier 2 . The security of the second at a second of second Address of the DESCRIPTION OF THE SECTION ASSESSMENT Romandor or years a Discourse of the Park Marie Addition to the American THE BUILD THE STATE OF

Congression of the sec

The fee may proper at some

the unit of the

Salata a Salata

The part of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1 m

Min in the same

1 200

All the same of th

Service and the service of the servi

The second section

All Printers and Consultations

About the second The section of the section of

Marie Marie and St.

The same of the sa

The state of the s

The Reservoir

100 mg 200 at

Secretary 172.52 th

A PARTY OF THE PAR

Section 1

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

In Property Come

the contract of the second

and street treet we Marie Control of the Control of the

The state of the state of

in Edward

The state of the s

Section Strate

The Control of the Co

intelligence Con

derent comments Selection of the select

\*\*\*

E - 122

sicide

11.2

voi direct de Luxembourg \*\*\*\*\* aller F. 3370 retour F. 3370 (super Apex-taril 7/90 jours) Les autres destinations ICELANDAIR: F. 3290 New York F. 3590 F. 3590 Chicago . Orlando/Florida\* F. 3890 A compler de 10 personnes, tartis speciaux Consultez-nous. Acheminement SNCF compris de Paris et de l'Est de la France (\*) service de bus en Floride. \*\*\* ICELANDAIR ,

ABCDEFG

9. Bd des Capucines 75002 PARIS (1) 47 42 52 26